



# LOGIQUE D'ARISTOTE

#### BADUITI

EN FRANÇAIS POUR LA PREMIERE FOIS

ST ACCUMPAGNÉE DE NOTES PERPÉTUELLES

### J. BARTHELEMY SAINT-HILAIRE

NEMBRE DE L'INSTITUT

#### TOME II

PREMIERS ANALYTIQUES

PARIS

IBRAIRIE DE LADRANGE

of other new

A Dece XXXI

# LOGIQUE D'ARISTOTE

RADUITE

EN FRANÇAIS FOUR LA PREMIÈRE POIS

EL ACCOMPAGNÉE DE NOTES PERPÉTURLISS

PAR

## J. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE

MEMBRE DE L'INSTITUT

PROFESSIOR OR PHILOSOPHIE GRECQUE BY LATING

TOME II

# PREMIERS ANALYTIQUES

--

### PARIS

LIBRAIRIE DE LADRANGE

OLAT DES Y

a nece see



# LOGIQUE D'ARISTOTE

PREMIERS ANALYTIQUES

IMPRIMERIE DE H. FOURNIER ET Ce, aue de beine, 16.

# LOGIQUE D'ARISTOTE

#### TRADUITE

EN FRANÇAIS POUR LA PREMIÈRE FOIS

ET ACCOMPAGNEE DE NOTES PERPETUELLES

# J. BARTHELEMY SAINT-HILAIRE

MEMBER DE L'INSTITUT PROPESSEUR DE PHILOSOPHIE GRECQUE ET LATINE At COLLEGE BOTH DE PRANCE

# TOME II PREMIERS ANALYTIQUES



### PARIS

LIBRAIRIE DE LADRANGE 19, QUAL DES AUGUSTINS

M DCCC XXXIX

### AVERTISSEMENT.

Des six parties distinctes dont se compose l'Organon, les Premiers Analytiques sont la plus importante pent-être, et la plus parfaite. La théorie du syllogisme est le centre de toute la logique. C'est à elle que viennent aboutir, comme préliminaires, les Catégories et l'Hermèneia; et elle a pour conséquences, les Derniers Analytiques, les Topiques et les Réfutations des Sophistes. Sans elle, la théorie des éléments simples de la proposition, comme celle de la proposition elle-même, celle de la démonstration, et enfin celle de la discussion régulière ou sophistique, sont incomplètes ou obscures. La théorie du syllogisme unit et éclaireit tout ce qui la précède et tout ce qui la suit. C'est ce qui ma déterminé à publier d'abord les Premiers Analytiques.

Je n'ai point reproduit le texte, parce qu'il est, en général, très-pur, et que je crains d'augmenter le nombre, déjà si considérable, des volumes qui formeront la traduction générale d'Aristote.

Voici l'ordre et le contenu des trois autres, qui donneront, après celui-ci, le reste de la Logique: le 3º renfermera les Derniers Analytiques; le 4º, les Topiques et les Réfutations des Sophistes; le 1º enfin, les Catégories et l'Herméneia, avec le traité de Porphyre, précédés d'une introduction, où la logique d'Aristote sera comparée à celle de Kant et de Hégel. J'espère terminer, dans le courant de l'année prochaine, cette traduction de l'Organon: elle est préparée dès longtemps; il ne me reste plus qu'à y mettre la dernière main, et à y joindre des notes, comme je l'ai fait pour la portion que je soumets aujourd'hui au jugement du public.

Je ne dois rien à mes devauciers pour la traduction elle-même, puisqu'elle est la première en son genre. La paraphrase, ou plutôt l'extrait de Canaye, publié à la fin du seizieme siècle, n'a pu m'être d'aucun secours. Mais, pour l'intelligence du texte, j'ai les plus grandes obligations, d'abord aux commentateurs grecs, Alexandre d'Aphrodise en tête, puis à ceux du moyen-âge, arabes ou européens, Averroës et Albert-le-Grand; et enfin à ceux de la Renaissance, Pacius et Lucius, dignes héritiers de tous les travaux précédents. Leur appui constant m'a soutenu dans cette difficile carrière. Sans eux, le chemin m'eût

été bien plus pénible encore et bien plus long. La traduction des Premiers Analytiques m'a coûté, à elle seule, près de deux années de travail. Mes peines seront amplement récompensées, si, comme j'ose l'espèrer, il est possible désormais d'étudier et de connaître, en langue française, la logique péripatéticienne.

B. SAINT-HILAIRE,

16 Mars 1839.

# PLAN GÉNÉRAL

DE

# PREMIERS ANALYTIQUES.

L'objet commun des deux Analytiques, c'est la science de la démonstration. Toute démonstration est un syllogisme. La théorie du syllogisme doit donc précéder la théorie de la démonstration. La théorie du syllogisme est l'objet spécial des Premiers Analytiques, comme la théorie de la démonstration est l'objet des Derniers.

### LIVRE PREMIER.

SECTION PREMIÈRE.

FORMATION DU SYLLOGISME.

Le syllogisme est une énonciation dans laquelle certaines propositions étant posées, on en conclut

nécessairement quelque autre proposition différente de celles-là, par cela seul que celles-là sont posées. Le syllogisme est complet, lorsque la conséquence nécessaire ressort directement de ces données mêmes; il est incomplet, lorsque, pour obtenir la conclusion nécessaire, il faut faire subir quelque changement de forme aux propositions initiales. De même que le syllogisme se compose de deux propositions, de même la proposition se compose de deux termes : le sujet et l'attribut. La proposition affirme ou nie; elle est universelle ou particulière, selon que le sujet en est pris dans toute son extension ou dans une partie de son extension. Le sujet est d'ailleurs toujours compris dans la totalité ou l'extension de l'attribut, de même que l'attribut est renfermé dans la compréhension du sujet.

Pour ramener un syllogisme incomplet à être complet, on emploie la conversion. La conversion garde les deux termes de la proposition; mais du sujet elle fait l'attribut; et de l'attribut, elle fait le sujet. Tantôt elle change, tantôt elle conserve la quantité de la proposition. Ainsi, d'une proposition universelle affirmative, elle fait une particulière affirmative; et d'une proposition universelle négative, elle fait encore une universelle négative; de même que d'une particulière affirmative, elle fait aussi une proposition de semblable espèce. La

conversion ne peut rien sur la proposition particulière négative.

La conversion ne s'applique pas seulement aux propositions absolues; elle s'applique aussi aux propositions modales. Parmi les modales, on ne distinguera que celles qui affectent l'existence d'un caractère de nécessité, et celles qui l'affectent d'un caractère de contingence. Pour les modales nécessaires, les règles sont entièrement les mêmes que pour les propositions absolues; pour les modales contingentes, les règles changent avec le sens même qu'on attache à contingent. Lorsque le contingent signifie ce qui n'est pas toujours, mais qui peut être ou ne pas être de telle ou telle facon, les propositions modales qu'il forme se convertissent à l'inverse des propositions absolues; c'est-à-dire que l'universelle négative se convertit en particulière, et que la particulière négative qui ne se convertissait pas se convertiten ses propres termes. Les affirmatives contingentes suivent d'ailleurs la règle générale.

Lorsque trois termes sont entre eux dans ce rapport que le premier contienne le second qui contient le troisième, ces trois termes forment un syllogisme de la première figure. Le premier termo se nomme le majeur, comme étant le plus étendu des trois; le second se nomme le moyen, parce que son étendue tient le milieu entre celle du premier et celle du troisième; enfin, celui-ci se nomme le mineur, parce que son étendue est moindre que celle des deux autres. Le premier et le dernier se nomment aussi les extrêmes. Comme toute proposition se compose de deux termes, et que l'attribut est plus étendu que le sujet, la proposition qui renfermera le majeur avec le moyen formera la majeure du syllogisme; la proposition qui renfermera le mineur avec le moyen, sera la mineure; enfin, la conclusion ne renfermera que le mineur et le majeur. Dans la première figure, où ces relations du moyen et des extrêmes, devront toujours être conservées, certaines combinaisons des propositions pourront donner une conclusion; certaines autres n'en donneront pas. La majeure, avec les quatre formes diverses qu'elle peut recevoir en tant que proposition, et la mineure qui en reçoit autant qu'elle et au même titre, forment, réunies ensemble, seize combinaisons possibles. De ces seize combinaisons, douze ne donnent point de conclusions dans la première figure et sont inutiles; quatre donnent des conclusions; et ces quatre conclusions représentent les quatre formes possibles de la proposition : universelle affirmative, universelle négative, particulière affirmative, partieulière négative. De plus, tous les syllogismes

de la première figure sont complets; car, pour obtenir la conclusion nécessaire et évidente, il n'est pas besoin de faire subir de changement aux propositions initiales.

Au lieu d'être intermédiaire aux deux termes, sujet du majeur et attribut du mineur, le moyen peut être placé en dehors des extrêmes. Quand il leur sert à tous deux d'attribut, c'est la seconde figure. Des seize combinaisons que la majeure et la mineure réunies peuvent encore ici former entre elles, douze sont inutiles, comme dans la première figure, attendu qu'elles ne donnent pas de conclusions; quatre donnent des conclusions; et, de ces quatre conclusions, deux sont universelles négatives, et deux sont particulières négatives. Ainsi la seconde figure n'a point de con-, clusion affirmative. De plus, tous les syllogismes y sont incomplets; car, pour y rendre la conclusion évidente, il faut leur appliquer la conversion on la réduction à l'absurde. La conversion les ramène alors aux modes utiles de même espèce de la première figure, modes qui, sans aucun changement des termes, portent avec eux l'évidence de leur conclusion.

Au lieu d'être attribut des extrêmes, le moyen peut être sujet des deux; c'est alors la troisième ? ? figure. Des seize combinaisons que peuvent former la majeure et la mineure, dix sont inutiles comme ne donnant pas de conclusion; six sont utiles parce qu'ils en donnent. De ces six conclusions, trois sont particulières affirmatives, et trois sont particulières négatives. Ainsi, la troisième figure n'a point de conclusion universelle. De plus, tous les syllogismes y sont incomplets; et ils sont ramenés, comme ceux de la seconde, et par les mêmes procédés qu'eux, aux modes de même espèce de la première.

Dans aucune des trois figures, il n'y a de conséquence nécessaire, quand les deux propositions sont particulières. Il se peut dans certains modes, qui tous sont particuliers négatifs, que le mineur soit attribué au majeur. La conclusion est alors indirecte, puisqu'elle est opposée à la conclusion directe et régulière dans laquelle, au contraire, le majeur est attribué au mineur. Ces modes indirects se ramènent tous aux modes de même espèce de la première figure, par la conversion, soit de l'une des propositions, soit des deux; et de plus, par la transposition des prémisses. - Dans tous les syllogismes, la proposition indéterminée aura la même valeur que la proposition particulière. - Les syllogismes, quels qu'ils soient, peuvent toujours être ramenés aux syllogismes universels de la première figure, soit par la conversion, soit par la réduction à l'absurde. Les deux syllogismes particuliers de cette même figure, tout complets qu'ils sont par eux-mêmes, peuventaussi être ramenés à ces deux modes universels, par la réduction à l'absurde dans la seconde. Donc, en résumé, tous les modes des trois figures peuvent être ramenés aux deux modes universels, affirmatifs et négatifs, de la première.

Après les syllogismes formés de propositions absolues, viennent les syllogismes formés de propositions modales; car ce sont là les deux seules espèces que l'on a distinguées dans la nature de la proposition. Lorsque, dans chacune des figures, les deux propositions sont modales nécessaires, les règles des syllogismes à propositions absolues leur sont applicables.

Mais l'une des propositions peut être absolue et l'autre nécessaire, dans la première figure. La conclusion alors est modale nécessaire, quand c'est la majeure qui est nécessaire, et la mineure, absolue. La conclusion au contraire est absolue, si la majeure est absolue, et la mineure, nécessaire.

Dans la seconde figure, la conclusion est modale nécessaire, lorsque celle des prémisses, qui est universelle négative, est aussi modale nécessaire. La conclusion est absolue, quand c'est la majeure affirmative, soit universelle, soit particulière, qui est nécessaire.

Enfin, dans la troisième figure, la conclusion est

modale nécessaire et affirmative, quand la proposition universelle, soit majeure, soit mineure, est nécessaire; elle est nécessaire négative, quand la proposition universelle et nécessaire est aussi négative.

En comparant l'absolu et le nécessaire, on voit que, de prémisses absolues, on ne peut lirer qu'une conclusion absolue, tandis qu'on peut obtenir une conclusion modale nécessaire, quand l'une des deux propositions seulement est modale nécessaire. Du reste, dans les conclusions de mode absolu ou de mode nécessaire, il faut toujours que l'une des deux propositions au moins soit parcille à la conclusion.

Les propositions modales contingentes ont ceci de particulier, qu'outre la conversion ordinaire, elles peuvent encore en recevoir une autre, par laquelle le mode ne change pas de qualité, tandis que le sujet du mode en change; en d'autres termes, une proposition contingente peut passer de l'affirmative à la négative; et réciproquement. C'est qu'en effet l'idée de contingent implique l'idée de non-être, tout aussi bien que l'idée d'être. Le contingent est précisément tout ce dont la supposition n'implique aucune absurdité. Donc, n'étant pas nécessaire, il peut ne pas être tout aussi bien qu'il peut être.

Avec deux propositions contingentes dans la première figure, on obtient toujours une conclusion régulière contingente, en observant les règles de cette figure. On peut même, tout en les violant, c'est-à-dire, en admettant une mineure négative, obtenir encore une conclusion, au moyen de la conversion spéciale des contingentes; car la conversion peut rendre cette mineure affirmative.

Lorsque l'une des propositions est contingente et l'autre absolue dans la première figure, on obtient une conclusion régulière contingente, pourvu que la majeure soit universelle; on n'obtient point de conclusion, si la majeure est particulière, ou si c'est la mineure qui est universelle.

Lorsque l'une des propositions est contingente et l'autre nécessaire dans la première figure, les règles sont les mêmes que lorsque l'une des propositions est contingente et l'autre absolue. Seulement, avec une majeure absolue universelle négative et une mineure contingente, on n'obtient qu'une conclusion contingente; avec une majeure nécessaire négative et une mineure contingente, la conclusion peut être soit contingente, soit absolue. Du reste, quand c'est la majeure qui est nécessaire, et la mineure, contingente, les conclusions sont indirectes; et elles se complètent par la conversion spéciale des contingentes.

Avec deux propositions contingentes, dans la seconde figure, on ne peut jamais obtenir de conclusion; car on ne pourrait ramener les syllogismes de ce genre à ceux de la première figure.

Lorsque l'une des propositions est absolue et l'autre contingente dans la seconde figure, le syllogisme est impossible, si la proposition absolue est affirmative ou particulière négative. Le syllogisme a lieu, si cette proposition est universelle et négative.

Lorsque l'une des propositions est contingente et l'autre nécessaire dans la seconde figure, le syllogisme est possible, si la proposition négative est universelle et nécessaire. Il ne peut avoir lieu, si c'est l'affirmative qui est nécessaire.

Avec deux propositions contingentes dans la troisième figure, on peut obtenir la conclusion contingente dans les six modes de cette figure, pourvu que la majeure ne soit pas particulière; et si la mineure est négative, on peut encore obtenir une conclusion contingente, par la conversion spéciale des contingentes appliquée à cette mineure.

Lorsque l'une des propositions est contingente et l'autre absolue dans la troisième figure, la conclusion est contingente dans les six modes de cette figure.

Lorsque l'une des propositions est contingente et l'autre nécessaire dans la troisième figure, le syllogisme ne peut avoir lieu, si la majeure est contingente et affirmative, et la mineure, nécessaire et négative.

Tous les syllogismes, quels qu'ils soient, se forment dans les trois figures, et sont ramenés, par conséquent, aux deux modes universels de la première. Ceci est vrai des syllogismes ostensifs, et l'est également pour les syllogismes hypothétiques. D'abord, pour le syllogisme ostensif, il faut supposer au moins une première proposition; car, sans proposition, pas de syllogisme. Il faut de plus que cette proposition soit différente de la conclusion; car autrement on prouverait le même par le même; ce qui serait ne rien prouver. D'une seule proposition, il est impossible de tirer régulièrement une conclusion nécessaire; il faut donc au moins deux propositions. Ces propositions, pour être syllogistiques, doivent avoir un terme intermédiaire qui les unisse et enchaîne les attributions. Soit, en effet, une conclusion à prouver; cette conclusion se composera nécessairement de deux termes. Si aucun de ces deux termes n'entre dans les propositions, il est évident que ces propositions ne se rapportent pas à la conclusion. Si l'un des deux termes seulement entre dans les propositions. il formera avec un troisième terme une proposition nouvelle; mais si cette proposition nouvelle ne se rapporte pas au second terme de la conclusion

initiale, le premier terme ne sera pas joint syllogistiquement au second terme de cette conclusion. Le nouveau terme pourra bien, avec le premier, et d'autres encore, former un ou plusieurs syllogismes; mais ces syllogismes ne donneront jamais la conclusion cherchée qui renferme le premier terme joint au second. On ajouterait autant de termes qu'on voudrait, qu'on n'arriverait point encore à cette conclusion. Il faut donc que ce nouveau terme soit joint dans les propositions, non pas seulement à l'un des termes de la conclusion, mais qu'il soit joint aux deux; autrement, il n'y a pas de syllogisme. Or, il n'y a que trois rapports possibles du moven aux extrêmes; ou il est sujet de l'un et attribut de l'autre : ou il est attribut des deux : ou il est suiet des deux. Il n'y a point de quatrième rapport possible; et c'est là précisément la base des trois figures du syllogisme. Les syllogismes qui, au lieu de conclure ostensivement, concluent par réduction à l'absurde, sont en cela soumis à la même loi que les syllogismes ostensifs. C'est par un syllogisme ostensif qu'ils déduisent la conclusion absurde; et c'est seulement par hypothèse, qu'est prouvée la conclusion initiale. Les syllogismes par réduction à l'absurde, ne sont qu'une espèce du syllogisme hypothétique. Or, dans tout syllogisme hypothétique, la conclusion

#### DES PREMIERS ANALYTIQUES.

est prouvée par hypothèse, comme la conclusion initiale que doit prouver le syllogisme par réduction à l'absurde. Donc, les syllogismes hypothétiques se forment dans l'une des trois figures, tout comme les syllogismes par l'absurde, tout comme les syllogismes ostensifs. Donc, en résumé, tous les syllogismes es forment nécessairement par ces figures qui ne peuvent être plus de trois.

Une condition commune à tous les syllogismes sans exception, c'est qu'il faut de toute nécessité que l'un des termes soit affirmatif, et que l'un des termes soit universel; autrement, il n'y a point de conclusion nécessaire, ni avec deux négatives, ni avec deux particulières. Pour obtenir une conclusion universelle, il faut que les deux propositions soient universelles. La conclusion particulière peut être tirée de propositions universelles. Enfin, la conclusion est toujours semblable, soit aux deux propositions, soit au moins à l'une d'elles. Quand la conclusion est affirmative, il faut que les deux propositions le soient comme elle; quand la conclusion est négative, il suffit que l'une des propositions seulement soit négative.

Tout syllogisme se compose de trois termes et pas plus. Du moment qu'il y a plus de trois termes, il y a aussi plus d'un syllogisme; ce qui n'empêche pas qu'une même conclusion ne puisse s'obtenir

1

par plusieurs moyens, et conséquemment par plusieurs syllogismes. Si donc il v a plus de trois termes, ceux qui seront en surnombre seront parfaitement inutiles. Ainsi, les termes sont toujours un de plus que les propositions. Les conclusions sont toujours la moitié des propositions. Dans les syllogismes composés, le nombre des termes dépassera toujours également de un celui des propositions : mais le nombre des conclusions croîtra dans une progression beaucoup plus rapide. En effet, en ajoutant un nouveau terme, on ajoute une seule proposition nouvelle; mais on ajoute autant de conclusions qu'il y avait de termes avant ce dernier. Ainsi, en ajoutant un quatrième terme, on aura trois conclusions. Ce rapport reste le même, quel que soit d'ailleurs le nombre des termes qu'on ajoute.

On a pu remarquer que certaines espèces de conclusions étaient obtenues dans plusieurs figures. Ces conclusions seront d'autant plus faciles à établir syllogistiquement que le nombre des figures qui les donnent sera plus grand: et d'autant plus difficiles, qu'il sera plus petit. La conclusion universelle affirmative, qui ne s'obtient que dans un seul mode et une seule figure, sera la plus difficile à établir, et la plus facile à réfuter; et en général, l'universel est bien plus difficile à con-

clure que le particulier; l'affirmatif, que le négatif. L'universel affirmatif peut en effet être réfuté par son contraire, l'universel négatif; ou par son contradictoire, le particulier négatif; c'est-à-dire qu'il peut être réfuté dans neuf modes. L'universel négatif ne l'est que dans cinq; le particulier affirmatif ne l'est que dans trois : le particulier négatif ne l'est que dans un seul, c'est-à-dire, dans l'universel affirmatif. C'est que le particulier ne peut être réfuté que par son contradictoire, attendu qu'il renferme dans son extension l'un des contraires aussi bien que l'autre. Ainsi, l'universel est très-difficile à prouver et très-facile à réfuter; le particulier tout au contraire. En général, il est toujours plus facile de réfuter que de prouver.

### SECTION SECONDE.

### RECHERCHE DU TERME MOYEN.

Dans toute conclusion deux termes sont donnés. Il s'agit donc uniquement de trouver, pour construire le syllogisme régulier, le troisième terme, destiné à unir les deux autres. Ce troisième terme est le moven, qui fournira les deux propositions. Il ne suffit pas de connaître les formes du syllogisme, il faut encore savoir, au besoin, le former soi-même. Or, dans la nature il est des choses qui sont toujours et uniquement sujets, sans pouvoir jamais être attributs. D'autres, au contraire, sont toujours attributs, sans pouvoir jamais être sujets. D'autres, enfin, peuvent être à la fois et sujets et attributs. Les premières sont les individus, c'est-à-dire, tous les êtres qui tombent sous nos sens; les secondes sont les genres; et les troisièmes, les espèces. L'individu ne peut jamais être que sujet; car son extension est réduite à luimême, et ne peut comprendre autre chose que lui. Le genre, placé à l'autre extrémité, renferme tous les termes inférieurs, et n'est lui-même renfermé par aucun, puisqu'il est le plus étendu de tous. Enfin, l'espèce renferme les individus et est renfermée elle-même par le genre. Ainsi, l'espèce est le moyen relativement aux deux extrêmes, qui sont le genre et l'individu. Le genre ne peut jamais être qu'attribut; l'espèce peut être attribut et sujet. C'est donc sur l'espèce que porteront presque toutes les recherches et les discussions de la dialectique. Deux termes donc étant donnés, qu'il s'agit d'unir, il faut regarder aux antécédents,

aux conséquents, et aux répugnants de l'un et de l'autre. Les antécédents seront les sujets; les conséquents seront les attributs, car l'attribut ne peut venir qu'après le sujet; les répugnants sont les choses qui ne conviennent point à la chose en question, ou auxquelles cette chose ne convient point : ceci, du reste, revient au même, attendu que la proposition universelle négative se convertit en ses propres termes. Il faudra d'ailleurs distinguer avec soin les conséquents et les antécédents essentiels, des accidentels, comme les vrais, des probables. Il faudra de plus les prendre universels, parce qu'il n'y a pas de syllogisme sans universel; mais la marque d'universalité sera toujours placée au sujet de la proposition, et ne le sera jamais à l'attribut. Quand on ne pourra trouver, suivant la question, des conséquents et des autécédents d'existence perpétuelle, il faudra prendre au moins les plus habituels. On voit, en outre, qu'on ne pourra prendre les conséquents des deux termes de la question; car alors on formerait un syllogisme irrégulier de la seconde figure, où les deux propositions seraient affirmatives.

Soit donc à prouver une conclusion universelle affirmative, c'est-à-dire, soit une proposition formée de deux termes, dont l'attribut doit être affirmé du sujet pris dans toute son extension. Le moven sera un antécédent du majeur et un conséquent du mineur. Du moment donc qu'en examinant les antécédents et les conséquents des deux, on aura rencontré un terme identique, ce sera précisément le moyen cherché; et l'on pourra construire le syllogisme dans le premier mode de la première figure. Soit ensuite à prouver une conclusion particulière affirmative. Il faut chercher parmi les antécédents des deux termes de la question; et dès que parmi eux, on aura rencontré un terme identique de part et d'autre, ce terme sera le moven. Le syllogisme se formera dans le premier mode de la troisième figure. Soit à prouver une conclusion universelle négative. On peut chercher, soit, parmi les conséquents du mineur et les répugnants du majeur, soit, à l'inverse, parmi les conséquents du majeur et les répugnants du maieur. Seulement, dans le premier cas, le syllogisme se forme dans le second mode de la première figure, ou dans le premier de la seconde; dans l'autre cas, le syllogisme se forme dans le second mode de la seconde. Enfin, soit à prouver une conclusion particulière négative. Il faut chercher parmi les antécédents du mineur et les répugnants du majeur un terme identique de part et d'autre; et ce sera le terme moyen qui donne le syllogisme dans la troisième figure. Ainsi, pour tout syllogisme, le moven ne doit être cherché que dans les antécédents, les conséquents, et les répugnants, des deux termes de la question qui doit être prouvée. - On ne pourra établir de syllogisme, si l'on cherche entre les moyens et les extrêmes d'autres rapports que ceux qui viennent d'être indiqués. Il n'v a donc point de syllogisme, si le moyen est conséquent des deux extrêmes. Il n'y en a point, s'il est antécédent du majeur et répugnant du mineur; car alors le syllogisme, qui est formé dans la première figure, aurait sa mineure négative, ce qui est impossible. Il n'y a point de syllogisme, si le moyen est répugnant des deux termes; car alors les deux propositions sont négatives, ce qui ne donne de syllogisme dans aucun mode d'aucune figure. Si, au lieu d'un seul moyen entre les extrêmes, on en prenait plusieurs, il y aurait alors plus d'un syllogisme.

Cette théorie de la recherche du moyen est applicable, non-seulement aux syllogismes ostensifs, mais aussi aux syllogismes par réduction à l'àbsurde, et en général aux syllogismes hypothétiques. Elle est applicable au syllogisme composé de propositions modales, comme elle l'est au syllogisme composé de propositions absolues.

On peut ajouter que cette méthode de recherche s'étend au-delà du syllogisme lui-même, et qu'il n'est pas un seul développement de l'esprit, soit dans les sciences, soit dans les arts, qui ne puisse en profiter. Les principes spéciaux de chaque science ne peuvent être donnés que par l'observation; mais ces principes une fois connus, c'est-à-dire, une fois les deux termes de la question donnés, la méthode s'applique à l'un et à l'autre; et la démonstration syllogistique se charge d'en prouver les rapports.

La méthode de division dont on faisait usage antérieurement à celle qui vient d'être indiquée, n'en est qu'une bien faible partie. La méthode de division n'est, à vrai dire, qu'un syllogisme impuissant. D'abord, elle suppose toujours ce qui est à démontrer, c'est-à-dire qu'elle fait une hypothèse, et non point une démonstration. Elle conclut toujours un terme plus étendu que celui qu'il s'agit de conclure. Dans les démonstrations régulières, on descend toujours du majeur au moyen terme, qui est moins étendu que lui. La méthode de division, au contraire, prend toujours l'universel pour moven. Si elle a, par exemple, à prouver que l'homme est mortel, elle établit d'abord que tout animal est mortel ou immortel; elle ajoute que tout homme est animal; et elle en conclut que l'homme est mortel ou immortel. Mais ce n'est point là ce qu'il vous faut prouver. L'homme est-il mortel? oui, répondrez-vous. Mais cette conclusion, ce n'est pas votre impuissant syllogisme qui vous l'a donnée: il vous a dit seulement que l'homme était mortel ou immortel. Ou'il soit mortel, ce n'est donc là qu'une hypothèse; ce n'est pas du tout une conclusion démontrée. Mortel ou immortel est plus étendu que mortel tout seul. Ainsi, vous concluez un terme plus général que celui qu'il s'agit de prouver. De plus, la méthode de division ne peut jamais donner de conclusion négative, puisque les deux propositions y sont toujours affirmatives; car la différence est toujours affirmée du genre, comme le genre est affirmé de l'espèce. Ce n'est au fond qu'une pétition de principe. C'est bien cependant aussi une sorte de syllogisme, puisque si cette méthode ne prouve pas ce qui est à prouver, elle prouve du moins un terme supérieur, sous lequel est contenu le terme qu'elle cherche. Elle est tout à fait inapplicable dans les cas, du reste assez nombreux, où l'on ignore quel est celui des deux contraires qui appartient réellement à la chose. Enfin, cette méthode ne sert même pas beaucoup à la définition, à laquelle cependant elle semblerait convenir le mieux, précisément parce qu'elle fait une pétition de principe, et qu'elle ne donne pas toujours exactement la différence de l'espèce. Donc en définitive, la méthode des antécédents et des

conséquents est bien la seule qui puisse fournir les éléments vrais de la démonstration.

### SECTION TROISIÈME.

#### ANALYSE DES SYLLOGISMES.

Jusqu'ici l'on a étudié les syllogismes tout faits. soit dans leurs formes diverses, soit dans leur terme essentiel. Il s'agit maintenant de dégager les éléments du syllogisme, des éléments étrangers auxquels ils sont mèlés dans les discours et les raisonnements ordinaires. C'est là ce qui constitue, à proprement parler, l'analyse. D'abord donc, il faut chercher les deux propositions du syllogisme. Ces deux propositions une fois trouvées, il faut examiner laquelle est la majeure, laquelle est la mineure. Il faut voir, en outre, quelle est l'universelle, et quelle est la particulière. Par ces recherches, on reconnaîtra la figure spéciale du syllogisme; car, dans la première figure, par exemple, comme dans la seconde, la majeure est toujours universelle. Si, dans le discours qu'on analyse, l'une des deux propositions nécessaires au syllogisme a été omise, il faut la rétablir. Si, au contraire, on a donné plus de propositions qu'il n'en faut, on doit laisser de côté les propositions inutiles. Du reste, il faut bien prendre garde que toute conclusion nécessaire n'est pas, par cela seul, syllogistique; elle peut être nécessaire, sans que les formes régulières aient été observées. Le syllogisme qui, au fond, est la seule forme possible de raisonnement, est caché dans ce cas; et alors la conclusion est nécessaire par la pensée même, sans l'être cependant par la forme. Les propositions une fois obtenues, il faut les analyser en leurs termes. Et d'abord, il faut voir, parmi ces termes, quel est le moyen. On le reconnaîtra sans peine en ce qu'il est répété dans les deux propositions, et ne fait point partie de la conclusion; les deux extrêmes, au contraire, entrent dans la conclusion, et ne sont posés qu'une seule fois chacun dans les propositions. La position du moyen indiquera du reste la figure du syllogisme. Toute énonciation qui ne présentera point cette répétition d'un même terme devra, par cela seul, être considérée comme n'étant point syllogistique. Enfin, la forme même de la proposition indiquera, indépendamment du moyen, la figure où elle peut être obtenue en conclusion. Ainsi, la seconde figure ne peut jamais donner de proposition affirmative; la troisième ne peut jamais donner de proposition universelle.

Il faudra, du reste, ne pas confondre l'universel et l'indéterminé dans les termes. La proposition universelle et la proposition indéterminée sont séparées par une nuance à peine sensible; et cependant, si l'on néglige cette nuance, il peut arriver souvent qu'on croie avoir conclu syllogistiquement, tandis qu'au fond on n'a point obtenu de conclusion véritable.

Une autre nuance, également légère, entre les termes, pourrait mener à de nouvelles erreurs; ce serait de prendre des mots abstraits au lieu de mots concrets. La conclusion pourrait, dans ce cas, être fausse, bien que les propositions fussent vraies. Il faut toujours, dans l'analyse, substituer l'expression concrète à l'expression abstraite. Le syllogisme devient alors beaucoup plus évident, quelle que soit d'ailleurs la figure dans laquelle on le forme.

On ne doit pas croire non plus que les termes du syllogisme soient toujours exprimés en un mot unique et spécial. Parfois, le terme sera une proposition tout entière, une définition complète. En général, dans l'analyse, il faudra bien plus regarder à l'unité de pensée qu'à l'unité d'expression. Ceci concerne les trois termes en commun, mais surtout le terme moyen.

Les termes, quand l'analyse les considère isolément, sont toujours placés au cas direct, c'està-dire, au nominatif. Mais, dans les propositions, ils sont placés aux différents cas qu'exige la pensée. Parfois la majeure et la mineure ont leurs termes au même cas; parfois elles les ont à des cas différents. Ceci s'applique soit aux affirmatives, soit aux négatives. Quand les deux propositions sont au cas direct, la conclusion y est également. Quand l'une des propositions est à un cas oblique, la conclusion est au même cas qu'elle. Quand les deux propositions sont à des cas obliques, la conclusion peut être à un cas direct ou à un cas oblique, selon la condition de l'attribut de la majeure.

Ici, du reste, il faut considérer avec soin les divers genres d'attributions possibles : attributions essentielles, attributions accidentelles, attributions absolues, attributions nécessaires ou contingentes, soit dans les propositions affirmatives, soit dans les propositions négatives.

Lorsque, dans les propositions, se trouve quelque notion complexe, cette notion doit toujours être jointe au majeur, et jamais au moyen, et encore bien moins au mineur; autrement, les propositions seraient fausses, ou même elles formeraient des non-sens. Du reste, cette notion complexe peut toujours être regardée comme une sorte de limitation qui affecte et le moyen, et la conclusion elle-même.

Dans l'analyse, il faut toujours, aux termes obscurs, substituer des termes plus clairs; à une expression longue et difficile, une expression plus concise et plus simple. Ainsi, mettre un mot à la place d'un mot, une phrase à la place d'une phrase, mais surtout un mot à la place d'une phrase, ce sont là des ressources analytiques qui, selon les cas, pourront être fort utiles. On comprend d'ailleurs qu'il faut toujours conserver, dans ces permutations, le sens primitif, soit du mot, soit de la phrase.

Il faudra faire également la plus grande attention aux articles. Selon qu'on les oublie ou qu'on les exprime, la pensée peut être complètement modifiée.

Le signe de l'universalité joint, soit au sujet, soit à l'attribut, peut changer complètement aussi le sens de la proposition. La proposition universelle a toujours ce signe joint au sujet; c'est ce qui la distingue, et de la proposition particulière, et de la proposition indéterminée. On pourrait aisément se convaincre de ceci, en prenant des termes réels dans lesquels l'erreur ou la

vérité des propositions, sous ces diverses formes, serait de toute évidence. Du reste, on peut dire ici, une fois pour toutes, que la justesse des règles indiquées ne dépend en rien des termes mêmes qu'on a choisis pour exemples. Les règles sont vraies, quels que soient d'ailleurs les termes qu'on emploie pour les exposer; et c'est en cela que les lettres, qui ne sont que des signes généraux, expriment parfaitement la généralité même des rapports qu'elles indiquent. On ne fait ici qu'imiter la méthode des géomètres. En réalité, les tracés géométriques n'ont aucune des qualités qu'on leur · suppose. La ligne tracée pour la démonstration est supposée de telle longueur, tandis que, de fait, elle en a une toute différente. Les termes réels servent donc uniquement à rendre les règles plus claires et plus sensibles; ils ne les constituent pas.

L'analyse ne s'applique pas uniquement au syllogisme simple, elle peut s'appliquer aussi au syllogisme composé; car ces syllogismes eux-mêmes se divisent en plusieurs syllogismes simples. Mais il se peut que les prosyllogismes ne soient pas toujours ramenés à la même figure et au même mode que le syllogisme principal. Chacun de ces prosyllogismes sera donc ramené, selon la diversité des conclusions, tantôt à une figure, tantôt à une autre.

Quand l'analyse s'applique à une définition qu'il

s'agit de discuter, il faut s'attacher uniquement à la partie contestée de la définition; car l'analyse est d'autant plus facile que les termes sont moins nombreux.

Dans les syllogismes hypothétiques, on peut distinguer toujours deux espèces de conclusions : l'une, qui se fait par un syllogisme, que l'analyse peut ramener à l'une quelconque des figures; l'autre, qui résulte de l'hypothèse, et qui n'est pas, à proprement parler, syllogistique. Aussi, cette dernière conclusion ne peut-elle être ramenée à aucune figure. Dans les syllogismes par réduction à l'absurde, il en est à peu près de même. Le syllogisme qui conduit à l'absurde peut bien être ramené à un mode de l'une des trois figures ; mais la conclusion principale ne le peut, puisqu'elle n'est point obtenue par syllogisme, et puisqu'elle ne l'est que par hypothèse. En outre, les syllogismes hypothétiques diffèrent des syllogismes par réduction à l'absurde, en ce que, pour les premiers, il est besoin d'une convention préalable, tandis que, pour les seconds, l'absurdité même de la conclusion est tellement évidente qu'elle entraîne par cela seul l'assentiment des deux interlocuteurs. Du reste, les syllogismes hypothétiques sont par euxmêmes assez importants pour mériter une théorie toute spéciale.

#### DES PREMIERS ANALYTIQUES. X

L'analyse, après avoir ainsi dégagé les propositions et les termes, et les avoir distingués au milieu de tous les éléments qui les lui cachent, peut chercher encore dans laquelle des figures elle placera la conclusion qui lui sera donnée. Il peut être avantageux, à plusieurs égards, d'obtenir une conclusion, tantôt dans une figure, tantôt dans une autre. Or, on a pu voir, dans les règles générales du syllogisme, que certaines conclusions étaient obtenues dans plusieurs figures; ou, pour mieux dire, il n'y a ici qu'une seule exception, et c'est pour l'universelle affirmative qui ne peut être obtenue que dans la première figure. C'est au moyen de la conversion qu'on fera passer ainsi une conclusion d'une figure à une autre. Par exemple, les deux modes négatifs de la première figure pourront passer dans la seconde, par conversion simple de la majeure. Les deux particuliers passeront à la troisième, par conversion simple de la mineure. Les deux universels de la seconde passeront à la première, l'un, par la conversion simple de la maieure, l'autre, par la conversion simple de la mineure et de la conclusion, et par la transposition de la mineure à la place de la majeure. Des deux particuliers négatifs de la seconde, l'un passera à la première par conversion simple de la majeure; l'autre n'y pourra passer que par réduction à l'ab-

surde. En outre, le premier de ces deux modes pourra passer aussi à la troisième figure par la conversion simple des deux propositions. Enfin, des modes de la troisième figure, les cinq premiers pourront passer à la première, soit par la conversion de la mineure en particulière, soit par la conversion simple de la mineure, soit par la conversion simple de la mineure, jointe à la transposition des prémisses. Deux des modes négatifs passeront à la première figure par la conversion particulière de la mineure, et par sa conversion simple; le troisième n'y passera que par réduction à l'absurde. Enfin, les deux premiers modes négatifs de la troisième figure pourront passer à la seconde, l'une par conversion simple de la majeure et conversion particulière de la mineure, l'autre, par conversion simple des deux propositions. En général, on peut dire que la seconde et la troisième figures dérivent de la première : la seconde, par conversion de la majeure; la troisième, par conversion de la mineure.

Une dernière attention que doit toujours avoir l'analyse, s'est de ne point confondre l'attribut négatif déterminé et l'attribut affirmatif indéterminé. Les attributs indéterminés sont tout à fait distincts de la simple négation; ils n'ont pas du tout le même sens qu'elle. L'analyse serait exposée

#### DES PREMIERS ANALYTIQUES.

à de graves erreurs, si elles les traitait les uns et les autres de la même manière. L'attribution indéterminée n'est point une négation, c'est une affirmation; la preuve en est qu'elle ne forme point une contradiction avec l'affirmation primitive. Il y a quatre sortes d'attributions possibles : affirmation déterminée, négation déterminée, affirmation indéterminée et négation indéterminée. L'affirmation et la négation déterminées, ainsi que l'affirmation et la négation indéterminées, forment une contradiction, et ne peuvent, de part et d'autre. être vraies ou fausses toutes deux à la fois. La négation déterminée suit l'affirmation indéterminée; la négation indéterminée suit l'affirmation déterminée; mais non point réciproquement. L'affirmation déterminée ne peut exister en même temps que l'affirmation indéterminée; mais la négation déterminée et l'indéterminée peuvent exister toutes les deux à la fois. Ainsi donc, les syllogismes à négation déterminée et les syllogismes dont l'attribut est indéterminé, ne se résoudront point du tout dans les mêmes modes. Les derniers se rapporteront aux conclusions affirmatives; les premiers, aux conclusions négatives, quelle que soit d'ailleurs la figure à laquelle ils appartiennent. Du reste, ce qu'on doit observer ici, c'est que jamais une affirmative ou une néga-

#### PLAN GÉNÉRAL

XXXV

tive ne peut avoir plus d'une contradictoire. On a donc ru quelles étaient les formes que le syllogisme pouvait revêtir; la méthode à employer pour découvrir le terme moyen; et enfin l'analyse des discours ordinaires en syllogismes.

## LIVRE SECOND.

# SECTION PREMIÈRE.

### PROPRIÉTÉS DU SYLLOGISME.

Un même syllogisme peut donner, sans changer en rien la forme des propositions, plusieurs conclusions différentes, soit par la conversion, soit par l'exposition des termes particuliers, renfermés dans la totalité du moyen ou dans celle du mineur. Ainsi, du moment qu'on a obtenu une conclusion universelle affirmative, on peut obtenir par la conversion de cette conclusion, une particulière affirmative qui sort des mêmes prémisses; car, d'après les règles antéricurement exposées, la particulière

# DES PREMIERS ANALYTIQUES. XXXVII

affirmative est une conséquence nécessaire de l'universelle affirmative convertie. Il n'y a d'exception ici que pour la particulière négative, qui ne se convertit pas. En second lieu, on peut obtenir une ou plusieurs conclusions différentes de la première, par la subsumption des termes particuliers, contenus sous un terme plus général. Ainsi, dans les conclusions universelles, l'attribut de la conclusion vaudra, non seulement pour le sujet auguel il est joint, mais encore pour tous les termes contenus sous le mineur et sous le moyen, dans la première figure, et sous le mineur seulement, dans la seconde. La conclusion particulière ne vaudra que pour les termes contenus sous le moyen. Ceci, du reste, s'applique tant aux affirmations qu'aux négations. C'est qu'en effet dans l'universel se trouvent toujours implicitement exprimés tous les cas particuliers.

Tous les syllogismes, sans exception, peuvent tirer une conclusion vraie de prémisses fausses, ce qui n'empêche pas que de prémisses fausses on ne puisse aussi tirer une conclusion fausse comme elles. Quand les deux prémisses sont vraies, on ne peut jamais en tirer qu'une conclusion vreie; mais il suffit que l'une d'elles soit fausse, pour que la conclusion puisse l'être aussi. Cette faculté d'obtenir une conclusion vraie de prémisses fausses

se représente dans toutes les figures, et dans tous les modes. - Il se peut d'ailleurs que les prémisses soient fausses en totalité, ou fausses seulement en partie. La conclusion varie selon cette variation même des prémisses. Ainsi dans la première figure, on peut toujours, de deux prémisses fausses, tirer une conclusion vraie dans les modes universels, soit que les prémisses soient fausses en totalité ou en partie; et dans les modes particuliers, soit que toutes les deux soient fausses, soit que la majeure seule le soit en tout ou en partie. Quand l'une des propositions seulement est fausse, on peut obtenir la conclusion vraie, dans les modes universels, si la majeure seule est fausse en partie, ou si c'est la mineure qui est fausse, soit en partie, soit en totalité; dans les modes particuliers, la conclusion est vraie avec une majeure fausse, soit en totalité, soit en partie. La mineure, étant particulière dans ces modes, ne peut jamais être fausse qu'en partie.

Dans la seconde figure, la conclusion vraie peut toujours être tirée de prémisses fausses, soit que d'ailleurs toutes les deux soit fausses, ou seulement l'une des deux; soit que d'ailleurs elles soient fausses en totalité ou en partie, tant dans les modes universels que dans les modes particuliers. Dans la troisième figure, il en est absolument de même.

# DES PREMIERS ANALYTIQUES. xx

Voici à cet égard les règles générales pour les trois figures. De la fausseté de la conclusion, on peut induire celle des prémisses; mais la vérité de la conclusion n'implique pas du tout la vérité des prémisses. C'est que l'existence du conséquent suit l'existence de l'antécédent; et la destruction de l'antécédent suit toujours la destruction du conséquent. A l'inverse, l'existence de l'antécédent ne suit pas nécessairement l'existence du conséquent; et la destruction du conséquent; et la destruction de l'antécédent. Les propositions sont ici l'antécédent; et la conclusion forme le conséquent.

Tous les syllogismes, sans exception, peuvent démontrer circulairement chacune des trois propositions qui les forment, c'est-à-dire que, tour à tour, la conclusion peut remplacer la majeure ou la mineure, qui prennent alors tour à tour sa place. Pour que le cercle soit parfait, il faut que les trois termes du syllogisme soient d'extension égale, et puissent alors être pris réciproquement les uns pour les autres. La démonstration circulaire ne peut avoir lieu autrement; car si on prend un moyen différent de celui du premier syllogisme, on pourra bien obtenir encore la même conclusion; mais on ne pourra jamais obtenir pour conclusion l'une des prémisses. Il faut en outre que l'une des prémisses. Il faut en outre que l'une des prémisses.

soit renversée en ses propres termes, dont la condition est d'être convertibles. Autrement, si les deux prémisses demeuraient telles qu'elles sont, on obtiendrait toujours le même syllogisme. Dans la première figure et dans le mode universel affirmatif, le cercle est complet, et il se compose de syllogismes au nombre de six; car alors on peut conclure directement les trois propositions du premier syllogisme; et de plus, on peut les obtenir sous leur forme renversée. Pour le mode universel négatif, on peut conclure circulairement la majeure négative. La mineure, qui est universelle affirmative, ne peut être conclue directement, parce que les prémisses seraient toutes deux négatives; mais on l'obtient indirectement par hypothèse, c'est-à-dire, en lui donnant une forme qui de négative la rende affirmative. Pour les modes particuliers, on ne peut prouver la majeure, parce que deux prémisses particulières ne donnent pas de conclusion; mais la mineure peut être conclue circulairement, pour le mode affirmatif; et hypothétiquement, pour le mode négatif. Dans la seconde figure, la prémisse universelle affirmative des modes universels ne peut être conclue circulairement, parce qu'il n'y a point de conclusion avec deux prémisses négatives; mais la prémisse négative universelle peut être conclue directement dans le second mode; et pour le premier, on obtient la proposition convertie. Pour les modes particuliers, la prémisse universelle ne peut être conclue circulairement; la prémisse particulière peut être obtenue directement dans le quatrième mode; et hypothétiquement, dans le troisième.

Dans la troisième figure, la démonstration circulaire ne peut avoir lieu pour les modes, où la conclusion particulière jointe à l'une des prémisses, ne donne point de forme syllogistique. Elle a lieu pour les quatre autres modes, soit directement, soit indirectement.

Les démonstrations circulaires des trois figures ont ceci de commun, que les démonstrations affirmatives de la première figure s'obtiennent toujours dans cette figure, tandis que les négatives s'obtiennent dans la troisième; que les démonstrations universelles de la seconde ont lieu, partie dans cette figure, partie dans la première; tandis que les particulières ont lieu, partie dans cette même figure, partie dans la troisième; enfin que, pour les démonstrations circulaires de la troisième figure, la majeure particulière peut toujours être obtenue directement dans cette même figure. Les démonstrations circulaires de la seconde et de la troisième figures qui s'obtiennent par d'autres figures que celles-là mêmes, ne sont pas circulaires à proprement parler.

Tous les syllogismes sans exception peuvent, en convertissant leur conclusion en une proposition opposée, soit contraire, soit contradictoire, et joignant cette conclusion convertie à l'une des prémisses, former une conclusion nouvelle qui est opposée à l'autre prémisse, soit comme contraire, soit comme contradictoire. Ainsi dans la première figure, et pour les modes universels, avec la contraire de la conclusion, on détruit la majeure du premier syllogisme contradictoirement dans la troisième figure; et la mineure, contrairement dans la seconde. Avec la contradictoire de la conclusion, on détruit contradictoirement les deux prémisses dans les figures que l'on vient d'indiquer. Pour les modes particuliers, c'est toujours la contradictoire de la conclusion qu'on doit prendre, parce que, si l'on prenait la contraire, les deux prémisses étant particulières, toute conclusion deviendrait impossible; et que d'ailleurs, pour les propositions particulières, les contraires peuvent être vrais tous les deux à la fois.

Dans la seconde figure, la conversion a lieu d'après les mêmes règles à peu près pour les modes universels. La contraire de la conclusion ne détruit pas la majeure contrairement; mais elle la détruit contradictoirement dans la troisième figure, de même qu'elle détruit la mineure contrairement dans la première. La contradictoire de la conclu-

sion détruit contradictoirement l'une et l'autre prémisses. Pour les modes particuliers, la contraire de la conclusion ne détruit pas les propositions, pour les causes qu'on en a dites; mais la contradictoire les détruit toujours toutes les deux.

Dans la troisième figure, la contraire de la conclusion ne peut non plus détruire aucune des deux propositions. Mais la contradictoire détruit la majeure dans la première figure, et la mineure, dans la seconde, contrairement pour les modes universels, contradictoirement pour les modes particuliers.

On voit donc en résumé que la conversion, pour les syllogismes de la première figure, détruit la mineure dans la seconde, et la majeure dans la troisième; que pour ceux de la seconde, elle détruit la mineure dans la première, la majeure dans la troisième; et qu'enfin pour les syllogismes de la troisième figure, elle détruit la mineure dans la seconde, et la majeure dans la première.

Tous les syllogismes, sans exception, peuvent prouver leur conclusion par réduction à l'absurde. Le syllogisme par l'absurde prend pour l'une de ses prémisses la contradictoire de la conclusion niée; il garde comme vraie l'une des prémisses du premier syllogisme; et il obtient une conclusion absurde qui, étant en contradiction manifeste avec l'autre prémisse, implique, par cela même, la vérité de la conclusion initiale. Dans la conversion dont on vient de tracer les règles, on prenait l'opposé de la conclusion; et, la joignant à l'une des prémisses, on obtenait une conclusion nouvelle. opposée à l'autre prémisse. Dans la réduction à l'absurde, on prend la contradictoire de la conclusion; et, v joignant une proposition vraie, on obtient une conclusion évidemment erronée. La conversion exige donc que le syllogisme soit déjà tout fait; la réduction à l'absurde n'a besoin que d'une seule proposition, dont la vérité est prouvée par cela seul que sa contradictoire est absurde. Ainsi, la conversion emprunte, soit la contraire, soit la contradictoire de la conclusion : la réduction à l'absurde n'a jamais recours qu'à la contradictoire. Dans la première figure, la conclusion universelle affirmative ne peut être prouvée par réduction à l'absurde, parce que sa contradictoire, qui est la particulière négative, ne peut être ni majeure ni mineure, dans la première figure où les prémisses n'ont jamais cette forme. La conclusion particulière affirmative peut être prouvée par la réduction à l'absurde, si l'on prend sa contradictoire pour majeure. La conclusion universelle négative peut l'être également, si l'on prend sa contradictoire pour mineure. Enfin . la conclusion particulière négative peut être conclue par réduction à l'absurde, en prenant sa contradictoire, soit pour majeure, soit pour mineure.

Dans la seconde figure, tous les modes peuvent être prouvés par réduction à l'absurde au moyen de la contradictoire de la conclusion, prise comme mineure, pour l'universel affirmatif; comme majeure ou comme mineure, pour le particulier affirmatif; comme mineure, pour l'universel négatif, comme majeure ou comme mineure, pour le particulier négatif.

Dans la troisième figure, on peut également prouver tous les modes par réduction à l'absurde, en prenant la contradictoire de la conclusion comme majeure dans tel mode, ou indifféremment comme maieure ou comme mineure dans tel autre.

On voit donc qu'en général, pour toutes les réductions à l'absurde dans les trois figures, c'est la contradictoire et non pas la contraire de la conclusion, qu'on doit prendre. Il faut ajouter, en outre, que l'on peut, de cette façon, prouver, dans la seconde figure, des conclusions affirmatives, de même qu'on peut prouver des conclusions universelles dans la troisième; ce qui serait impossible par la démonstration ostensive.

En comparant, du reste, ces deux espèces de démonstrations, on peut voir que l'une et l'autre partent également de deux prémisses accordées. Seulement, pour l'ostensive, ces deux prémisses sont vraies; pour la démonstration par l'absurde, l'une des deux seulement est vraie. l'autre est hypothétique, comme contradictoire à la question. Dans la démonstration ostensive, la vérité ou la fausseté de la conclusion n'est connue qu'après les prémisses posées. Dans la démonstration par l'absurde, on connaît la fausseté évidente de la conclusion, avant même qu'elle soit obtenue syllogistiquement. Du reste, les mêmes termes peuvent être employés dans l'une et l'autre espèce de démonstration. Seulement, si la démonstration par l'absurde a lieu dans la première figure, l'ostensive qui affirme a lieu dans la troisième; et l'ostensive qui nie, dans la seconde. Si la démonstration par l'absurde a lieu dans la seconde figure, l'ostensive se forme dans la troisième ou la première, selon la fausseté de la majeure ou de la mineure. Enfin, quand la démonstration par l'absurde a lieu dans la troisième figure, l'ostensive qui nie se produit, soit dans la première, soit dans la seconde, selon la fausseté de la majeure ou de la mineure. Comme les termes des deux espèces de démonstrations sont identiques, on peut employer au choix, tantôt l'une, tantôt l'autre; et il suffit alors de prendre la contradictoire avec la conclusion de l'une des prémisses. En général, toute conclusion peut être indifféremment prouvée de l'une ou l'autre manière.

Quelques syllogismes peuvent encore conclure, quand les deux propositions sont opposées l'une à l'autre, soit comme contraires, soit comme contradictoires. Ceci, du reste, ne peut avoir lieu dans la première figure : car on n'y peut obtenir, ni de conclusion affirmative, laquelle ne s'obtient que par deux prémisses affirmatives, puisque, de toute nécessité, l'une des propositions est négative; ni conclusion négative, puisque, dans les propositions opposées, c'est toujours un même attribut qui est nié ou affirmé d'un même sujet. Or, ce n'est point là la disposition des prémisses dans la première figure. Dans la seconde, on peut conclure avec des propositions contraires dans les modes universels; et avec des contradictoires, dans les modes particuliers. Dans la troisième figure, il n'y a point, avec des propositions opposées, de syllogisme affirmatif, pour les causes qu'on a dites plus haut; mais il y en a de négatifs, avec des propositions contraires, dans un des modes négatifs, et avec des contradictoires, dans les deux autres. On peut voir qu'avec des propositions opposées, on ne doit jamais conclure que le faux ; car la conclusion, ainsi obtenue, nie toujours son propre

#### PLAN GÉNÉRAL

XLVIII

sujet. Quand les prémisses sont fausses, sans être opposées entre elles, on peut encore en conclure le vrai, ainsi qu'on l'a vu. Du reste, cette conclusion, tirée de prémisses opposées, n'est guères en usage que parmi les sophistes, qui s'en servent

souvent pour embarrasser leurs adversaires.

#### SECTION SECONDE.

## VICES DU SYLLOGISME.

La Pétition de principe consiste à prendre comme principe de démonstration la chose même qui est à démontrer. On pose alors, dans les prémisses, ce que l'on doit prouver dans la conclusion; et l'on ne démontre point. Il y a quatre manières diverses de ne point démontrer. D'abord, si l'on violetes règles essentielles des syllogismes, de manière à ne pas obtenir de conclusion légitime. En second lieu, si les prémisses sont moins connues que la conclusion elle-même. Ensuite, si l'on conclut l'antérieur par le postérieur. Enfin, et cette dernière manière est véritablement la Pétition de principe, si l'on admet comme prouvée par elle-même une chose qui ne peut être directement

connue par elle-même. Ainsi donc, dans la Pétition de principe, on pose tout d'abord comme principe ce qui précisément est à conclure. La forme ordinaire de la Pétition de principe est celleci : l'une des prémisses étant douteuse, l'autre, qu'on lui joint, est formée de termes identiques, ou seulement réciproques, ou dont l'un implique l'autre. La Pétition de principe peut avoir lieu dans les trois figures. Elle peut avoir lieu, soit dans la majeure, soit dans la mineure. Lorsque le moven terme et le mineur sont identiques, le sujet et l'attribut de la mineure sont les mêmes ou sont réciproques; la Pétition de principe a lieu alors dans la majeure, qui, du reste, doit toujours être supposée moins connue que la conclusion; et, avec cette condition, on v fait encore Pétition de principe, quand le mineur n'est qu'une espèce du moven. Pour que la Pétition de principe eût lieu dans la mineure, il faudrait que la mineure. fût à la conclusion dans les mêmes rapports que l'était tout à l'heure la maieure, c'est-à dire, qu'elle fût aussi inconnue que la conclusion ; et que, de plus, le majeur et le moyen fussent identiques ou réciproques, ou que le moven ne fût qu'une espèce du majeur. Dans la seconde figure, la Pétition de principe a lieu lorsque deux mêmes attributs sont attribués à un même sujet; dans la

troisième figure, l'orsque les deux termes de la mineure sont identiques ou réciproques, et qu'alors un seul terme est attribué aux deux. La Pétition de principe peut se produire dans les syllogismes affirmatifs comme dans les négatifs. Dans les affirmatifs, elle est toujours affirmative, parce que les deux prémisses le sont elles-mêmes. Dans les syllogismes négatifs, elle est toujours négative, parce qu'elle a toujours lieu dans la prémisse qui est ellemême négative. Ainsi la Pétition de principe affirmative ne pourra avoir lieu dans la seconde figure pui n'a qoint de conclusion affirmative; mais la Pétition négative peut avoir lieu dans les trois figures.

La Conclusion fausse, dans les syllogismes par réduction à l'absurde, est mal justifiée, lorsque l'absurdité n'en subsiste pas moins, soit qu'on enlève, soit qu'on garde l'hypothèse. Ce vice des syllogismes par l'absurde est tantôt évident, lorsque l'hypothèse n'a aucun rapport aux termes mêmes de la conclusion; et tantôt caché, lorsque l'hypothèse est bien d'accord avec la conclusion, sans que cependant ce soit d'elle que la conclusion sorte nécessairement. La conclusion vient alors d'une proposition qui tient à l'hypothèse; et, pour trouver cette nouvelle proposition, il faut, tantôt descendre des termes supérieurs aux termes infé-

rieurs, et tantôt remonter à l'inverse. Pour descendre des termes supérieurs, il faudra prêndre le sujet même de l'hypothèse, et en faire l'attribut de la proposition nouvelle. Pour rémonter au contraire des termes inférieurs aux termes supérieurs, il faudra prendre l'attribut de l'hypothèse, et en faire le sujet de la proposition. Pour que la conclusion absurde soit régulière et inattaquable, il faut que l'hypothèse s'accorde avec les termes de la conclusion, c'est-à-dire, que le sujet et l'attribut de l'une et de l'autre soient identiques. Rien n'emipéche, du reste, qu'on puisse obtenir une scule et même conclusion absurde par plusieurs hypothèses fausses; mais alors il y a autant de syllogismes que d'hypothèses.

En général, la fausseté de la conclusion tient toujours à la fausseté, soit de l'une des prémisses, soit des deux prémisses. L'erreur admise dans les propositions descend à la conclusion même qu'elles forment; et, pour découvrir l'erreur primitive, il faut la chercher dans celle des prémisses, qui est le principe de toute la consécution syllogistique. Dans les syllogismes composés, c'est également l'erreur initiale qui est cause de toutes les erreurs suivantes; et c'est à elle aussi qu'il faut toujours remonter. Du moment que, dans le syllogisme principal, la conclusion est fausse, c'est que l'une

des prémisses du premier syllogisme est fausse aussi; et la fausseté de cette prémisse tient à la fausseté même de l'une des propositions du prosyllogisme. Et, en remontant toujours ainsi, jusqu'à la fausseté initiale.

Le Catasyllogisme a lieu, lorsque, dans une discussion, on accorde par inadvertance une donnée que l'adversaire emploie à réfuter syllogistiquement l'interlocuteur qui la lui a accordée. Pour éviter le Catasyllogisme, il faut ne jamais répéter deux fois un même terme; car alors il n'y aura pas de moyen terme ; et le syllogisme de la réfutation ne sera pas possible. Si l'on voit la conclusion que l'adversaire prépare, on s'y opposera en ne lui accordant, ni le rapport des termes, ni les propositions applicables à la figure où la conclusion qu'il cherche devrait se trouver. Si, au lieu d'éviter le Catasyllogisme de la part de son adversaire, il s'agit de l'obtenir contre lui, il faut alors poser seulement les prémisses des prosyllogismes sans en tirer les conclusions. Si l'on a besoin, pour arriver au but qu'on se propose, de plusieurs termes moyens qui se suivent et se tiennent, il ne faut pas les prendre dans l'ordre régulier; il faut, au contraire, intervertir cet ordre, afin d'embarrasser les réponses de celui à qui l'on s'adresse. Si, au lieu de plusieurs termes moyens, un seul doit suffire,

il faut alors commencer le syllogisme par ce moyen lui-même; et aller ensuite, soit au mineur, soit au majeur. Dans la déduction habituelle, on part du majeur pour passer au moyen et arriver au mineur.

La Réfutation consiste à donner à son adversaire des propositions contradictoires à la thèse que l'on soutient soi-même. Quand on attaque, on obtiendra la Réfutation, en forçant l'adversaire luimême à donner des propositions syllogistiques coutraires ou opposées à sa thèse. On évitera la Réfutation en ne répondant que des propositions qui ne peuvent pas être mises en syllogisme, c'està-dire, en évitant toujours de donner des affirmatives et des universelles; car, sans affirmatif et sans universel, il n'y a pas de syllogisme; et par conséquent, il n'y a pas de Réfutation.

L'Erreur peut, en général, tenir à deux causes. D'abord, il est possible que, relativement à une même chose, on ignore et l'on sache tout à la fois quelque chose. Ainsi, il est possible que pour une conclusion qui peut être obtenue par plusieurs termes moyens, on connaisse l'un de ces termes, et qu'on en ignore un autre. On peut savoir en outre, d'une manière générale, quelque chose, sans le savoir d'une manière spéciale; ou réciproquement. On peut savoir la chose en puissance dans les prémisses, et l'ignorer effectivement dans la conclu-

sion, tant que cette conclusion n'a pas été formulée syllogistiquement. Par exemple, on peut, dans les prémisses, savoir d'une manière universelle que la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits, et ignorer par conclusion que telle figure est un triangle. On sait donc en puissance que cette figure a ses trois angles égaux à deux droits ; mais on ne sait pas actuellement que cette figure est triangulaire. En ce sens, la théorie du Ménon est insoutenable : la science humaine tout entière n'est point réminiscence; l'âme peut bien apporter avec elle la science de l'universel; mais il est impossible de soutenir qu'elle apporte la science du particulier. Aussi, quand on dit que, d'une même chose, on sait et l'on ignore à la fois quelque chose, on ne veut pas dire qu'on puisse avoir à la fois les deux contraires, l'erreur et la vérité; on veut dire uniquement que l'erreur seule est en acte et en réalité, tandis que la science demeure en simple puissance. Il est impossible que, sur une même chose, on ait à la fois les deux idées contraires, pas plus qu'il n'est possible de confondre l'essence du bien et l'essence du mal, quoiqu'une même chose, sous divers aspects, puisse sembler tantôt bonne et tantôt manyaise.

#### SECTION TROISIÈME.

### RÉDUCTION DE TOUTES LES FORMES DE RAISONNEMENT AU SYLLOGISME.

Tout raisonnement qui conclut est au fond un raisonnement syllogistique; car c'est le syllogisme seul qui peut communiquer à un raisonnement quelconque la puissance nécessaire de conclusion. Il est possible que la forme soit défectueuse; mais un examen plus attentif découvrira toujours le syllogisme sous les irrégularités qui le dissimulent. Ces diverses anomalies que le raisonnement peut présenter à l'apparence, tiennent à plusieurs causes; et elles proviennent toutes du rapport des termes entre eux. Ainsi, dans la première figure, du moment que les extrêmes sont réciproques l'un à l'autre, il faut aussi que le moyen le soit aux deux; et alors, comme la proposition, sous sa forme directe ou sous sa forme renversée, est toujours également vraie, on peut prendre indifféremment l'une ou l'autre forme, dans les applications syllogistiques. De plus, si quatre termes opposés entre eux, deux à deux, sont tels que le

premier soit réciproque au second comme le troisième l'est au quatrième, du moment que le premier et le troisième sont de toute nécessité l'un vrai et l'autre faux, il faut que le second et le quatrième soient dans le même rapport. Si c'est le premier et le second, le troisième et le quatrième qui sont ainsi entre eux, le premier sera réciproque au troisième, comme le second le sera au quatrième. Dans la seconde figure, lorsque le premier terme est au second et au troisième tout entiers exclusivement, du moment que le second est au troisième, il faut que le premier et le second soient réciproques entre eux. Il en résulte qu'avec une majeure réciproque, on peut même dans la seconde figure obtenir une conclusion régulière avec deux prémisses affirmatives. Dans la troisième figure, lorsque le premier et le second termes sont à tout le troisième, si le second et le troisième sont réciproques entre eux, il faudra que le premier soit aussi attribué au second. Alors on pourra. avec une mineure réciproque, obtenir dans la troisième figure une conclusion universelle tirée de prémisses universelles.

Cette dernière règle s'applique directement à l'Induction, qui est un syllogisme où le majeur est conclu du moyen par le mineur, tandis que, dans le syllogisme ordinaire, le majeur est conclu du mineur par le moyen. La conclusion n'est ici possible qu'à cette seule condition qu'on prendra pour moyen la collection de tous les cas particuliers contenus sous le mineur. Le syllogisme fournit alors une conclusion universelle dans la troisième figure. L'Induction donne donc une proposition immédiate, c'est-à-dire, qui n'a pas besoin de moyen pour être conclue. Le syllogisme, au contraire, ne donne jamais qu'une proposition médiate. En soi et par nature, le syllogisme est plus clair que l'Induction, et il lui est supérieur. L'Induction est plus claire pour nous, et provient plus des sens que de l'intelligence.

L'Exemple est une sorte d'Induction. Seulement, au lieu de conclure le majeur du moyen par le mineur, il le conclut par un terme semblable au mineur. L'Exemple peut, du reste, employer un ou plusieurs de ces termes semblables. Il faut donc préalablement, pour se servir de l'Exemple, savoir que le moyen est au mineur, et le majeur, au terme semblable. On obtient ainsi un prosyllogisme, et un syllogisme. Dans le prosyllogisme, on connaît les deux prémisses; dans le syllogisme principal, on ne connaît que la mineure : la conclusion du prosyllogisme devient la majeure du syllogisme; et c'est ainsi qu'on peut obtenir la conclusion principale. L'Exemple diffère et du syllogisme

de l'Induction. Le syllogisme descend de l'universel au particulier; l'Exemple procède d'un cas particulier plus connu à un cas particulier moins connu, mais renfermé dans le même genre que le premier. L'Induction part de tous les cas particuliers pour conclure universellement le majeur du moyen, sans avoir besoin d'un autre syllogisme conclunat le majeur du mineur. L'Exemple part d'un cas particuliers, ou tout au plus de quelques cas particuliers, pour conclure d'abord le majeur du moyen, et ensuite, le majeur du mineur par le moyen. Ainsi, le syllogisme va du tout à la partie; l'Induction va de la partie au tout; l'Exemple va de la partie à la partie.

L'Abduction a lieu dans les syllogismes dont la majeure est évidente, mais dont la mineure, toute vraie qu'elle peut être, a cependant encore besoin d'être confirmée. Il faut alors, avant de tirer la conclusion, démontrer cette mineure; et l'on fait ainsi un pas de plus vers la science que la conclusion doit donner. Pour qu'il y ait quelque avantage à prouver ainsi la mineure, il faut qu'elle soit plus croyable, ou tout au moins, aussi croyable que la conclusion. En second lieu, il vaut mieux prouver la mineure que la conclusion, lorsque cette mineure peut être prouvée par un nombre moindre de termes moyens. Si la mineure est aussi

inconnue que la conclusion, ou si la majeure ellemême avait besoin de preuve, ces propositions ne pourraient conduire à la science. Si la mineure était une proposition immédiate, l'Abduction serait parfaitement inutile pour elle; car alors cette mineure serait un principe de démonstration.

L'Objection est la proposition, soit contraire, soit contradictoire, que l'on oppose à la proposition de l'adversaire. Dans le syllogisme à conclusion universelle, la proposition est toujours universelle; mais l'Objection peut être, soit universelle, soit particulière; car l'universel peut être détruit, soit par l'universel, soit par le particulier. L'Objection, étant opposée à la proposition, ne pourra jamais se produire que dans la première et dans la troisième figures, les seules qui renferment des conclusions opposées. Quand l'Objection est universelle négative, elle se produit dans la même figure; quand elle est particulière, elle se forme dans la troisième. En effet, dans le premier cas, le moyen est antécédent du majeur et conséquent du mineur; et, dans le second, le moyen est antécédent des deux extrêmes. C'est qu'il faut toujours que, dans l'Objection, l'attribut soit le même que dans la proposition qu'elle attaque; or, dans la seconde figure, le majeur est sujet du moven. L'Objection universelle vient se placer entre le sujet et l'attribut de la proposition initiale; elle prend un terme plus général que le sujet et qui le renferme, mais qui lui-même est renfermé dans l'attribut de la proposition. L'Objection particulière prend, au contraire, un terme qui est sujet à la fois, et du sujet, et de l'attribut de la proposition, contre laquelle elle est formée. Ainsi d'abord, c'est la première figure; ensuite, c'est la troisième. Telle est la véritable Objection logique. L'on peut encore faire des objections que l'on tire, soit des contraires, soit des semblables, soit des opinions receus; mais ce sont là des formes d'Objection qui appartiennent à la rhétorique.

Reste enfin l'Enthymème, dernière espèce de raisonnement, qui peut être ramenée au syllogisme, comme toutes celles qui précèdent. L'Enthymème est un syllogisme complet, comme tous les autres, qui se fonde pour conclure sur la vraisemblance ou sur le signe indicateur de la chose qui est conclue. La forme de l'Enthymème peut être tout à fait pareille à celle du syllogisme; mais ordinairement, on n'y exprime qu'une seule des deux propositions. Il faudrait, du reste, se garder de croire que c'est là le caractère spécial de l'Enthymème. L'Induction, l'Exemple, etc., n'ont le plus souvent, comme l'Enthymème, qu'une seule des deux propositions exprimée. Le caractère vrai de l'Enthy-

mème, c'est de fonder la nécessité de sa conclusion sur le vraisemblable ou sur le signe. Le signe est toujours icile moven; et par conséquent, il peut recevoir autant de positions que le moyen lui-même, soit dans la première, soit dans la seconde, soit dans la troisième figures. Seulement, dans la première figure, le syllogisme, formé par le signe, est parfaitement régulier; et la conclusion est universelle. Dans la troisième figure, la conclusion est vraie: mais elle n'est pas obtenue régulièrement. et elle est toujours particulière. Enfin, l'Enthymème de la seconde figure est tout à fait irrégulier, parce que les deux prémisses y sont affirmatives; et par conséquent la conclusion n'est pas prouvée. - La théorie des signes pourrait être utilement appliquée à l'étude de la nature, en admettant les trois hypothèses suivantes : 1º que les qualités naturelles affectent le corps en même temps qu'elles affectent l'âme; 2º que chaque qualité se révèle par un signe extérieur unique; 3º que l'on peut connaître dans les êtres animés, et la qualité spéciale à chaque espèce, et le signe de cette qualité. Ceci admis, du moment qu'un signe apparaîtra dans un être, il révélera en lui la qualité spéciale qui revêt ce signe. Par exemple, si les fortes extrémités du lion sont un signe de son courage, tous les animaux qui auront de fortes extrémités seront courageux. Nulle difficulté pour les genres qui n'ont qu'une seule qualité et qu'un seul signe. Quand'il v a plusieurs qualités et plusieurs signes dans le genre d'êtres qu'on étudie, il faut alors observer d'autres genres où l'une quelconque de ces qualités sera seule, et accompagnée, par conséquent, d'un seul signe. - Cette espèce de syllogisme, que l'on pourrait appeler syllogisme physiognomonique, se construit dans la première figure. La majeure est alors une proposition réciproque, c'est-à-dire que le signe peut être pris pour la qualité, comme la qualité pour le signe; le signe est d'ailleurs plus étendu que le mineur. Par exemple, tous les animaux qui ont de fortes extrémités sont courageux : or, le lion a de fortes extrémités; donc le lion est courageux.

# RÉSUMÉ GÉNÉRAL.

On a donc étudié, dans les Premiers Analytiques, le syllogisme sous toutes ses faces : 1º dans sa formation; 2º dans son élément essentiel, le moyen; 3º dans ses éléments dégagés de la confusion des raisonnements ordinaires; 4º dans ses propriétés; DES PREMIERS ANALYTIQUES. LAIR
5° dans ses vices; 6° dans ses rapports avec les
autres formes de raisonnement, au fond desquelles
il est toujours caché, et qui, sans lui, n'auraient
pas la puissance de conclure.

Le Syllogisme ainsi connu, il faut passer à la Démonstration.

# PREMIERS ANALYTIQUES.

#### LIVRE PREMIER.

# SECTION PREMIÈRE 1. FORMATION DU SYLLOGISME.

#### CHAPITRE PREMIER.

Sujet et but des Analytiques. - Définitions et espèces, de la Proposition, du Terme, du Syllogisme. - Définitions de quelques autres expressions importantes.

- 6 1. D'abord, nous dirons le sujet et le but de cette étude : le sujet, c'est la démonstration ; le but, e'est la science de la démonstration. § 2. Puis, nous définirons les mots suivants : proposition, terme, syllogisme; et nous
- \$ 1. Au temps d'Alexandre d'A- ses diverses espèces \$\$ 5 et 6. La phrodise, la lecon vulgaire des ma- définition de la proposition affirmaauscrits étalt : la science de la dém. tive et négative a été déjà donnée de la phrase.
- à l'accusatif, au lieu du génitif qui dans l'Herméneia, eh. 6, 88 1 et 2; est dans nos textes; quelques manu- et celle de ses espèces, même traité, scrits seulement donnaient cette ch. 7, \$\$ 1 et suiv. La définition de dernière leçon qu'Alexandre défend la proposition dialectique, à quelsans l'adopter, et qui lui semble ques légères differences près, est s'accorder mieux avec le début même aussi celle de l'Herméneia, ch. 11, g 2. - La définition du Terme est
- § 2. Pour la définition de la pro- plus bas § 7, et celle du Syllogisme, position, voir plus bas \$ 4, et pour \$\$ 8, 9, 10. 1. La division de ce livre en trols sections, admise par tous les commen-
- tateurs, est Indiquée plus bas par Aristote Iul-même, ch. 32, \$1, et liv. 2 ch. 1. S t.

montrerons ce que c'est qu'un syllogisme complet et un syllogisme incomplet. § 3. Et à la suite, nous expliquerons ce qu'il faut entendre quand nous disons que telle chose est ou n'est pas dans la totalité de telle autre chose, et qu'elle est attribuée à toute une autre ou qu'elle ne lui est aucuuement attribuée.

64. Ainsi, en premier lieu, la Proposition est une énonciation qui affirme ou qui nie une chose d'une autre chose. § 5. Elle est, ou universelle, ou particulière, ou indéterminée. Je l'appelle universelle quand l'attribut est à toute la chose ou n'est à aucune partie de la chose; particulière, quand l'attribut est affirmé ou nié d'une partie de la chose, ou bien qu'il n'appartieut pas à toute la chose; indéterminée, quand l'attribut est affirmé ou nié du sujet, sans indication d'universalité ni de particularité; telles sont ces deux propositions : La notion des contraires est une seule et même notion : Le plaisir n'est pas un bien. § 6.

sions se trouve plus bas, \$ 11. \$ 4. Voir l'Hermeneia, chap. 6

& 5. Les logiciens postérieurs ont en outre distingué une quatrième espèce de proposition : c'est la propositiou singulière, où le sujet est un nom d'individu. La proposition singulière rentre du reste dans l'universelle, par cela seul que le sujet y est pris dans toute son étendue. Voir la logique de Port-Royal, 2º partie, ch. 3. - La notion ... Le plaisir... n'ont, en effet, aucun signe d'universalité ni de particularite.

\$ 6. Ainsi, pour reprendre l'exemple même d'Aristote, voici une proposition syllogistique : La notion des \$ 1. Voir du reste, sur le nom des

\$ 3. L'explication de ces expres- contraires est une seule et même notion; voici une proposition dialectique: La notion des contraires estelle une seule et même notion? ou en exprimant dans l'interrogation la contradiction tout entière: La notion des contraires est-elle on n'est-elle nas une seule et ruéme notion? Il est évident que, pour établir le syllogisme, il faut, après l'interrogation. poser celle des deux parties de la contradiction que l'interlocuteur admet dans sa réponse, et qu'on ne peut plus laisser la proposition sous forme interrogative. - Dans les Topiques, cette citation se rapporte au sujet tout entier des Topiques, et particullèrement au livre 1, ch. 1.

Entre la proposition démonstrative et la proposition dialectique, il y a cette différence que la proposition démonstrative pose l'une des deux parties de la contradiction; car, pour demontrer, on ne fait pas une question. mais l'on pose un principe; au contraire, la proposition dialectique comprend dans que question la contradiction tout entière. Au reste cette différence ne fait rien à la formation du syllogisme de l'une et de l'autre proposition. En effet, qu'on démontre ou qu'on interroge, on fait toujours le syllogisme en posant qu'une chose est ou n'est pas à une autre. Ainsi donc, d'une manière toute générale, la proposition est syllogistique quand elle affirme ou qu'elle nie une chose d'une autre chose, sous l'une des formes qui viennent d'être indiquées. Elle est démonstrative, quand elle est vraie, et qu'elle dérive des conditions primitivement posées Elle est dialectique, lorsque, sous forme de question, elle comprend les deux parties de la contradiction, ou que, sous forme de syllogisme, elle admet l'apparent et le probable, aiusi qu'il a été dit dans les Topiques. Les traités suivants feront comprendre exactement la nature de la proposition et ses différences, selon qu'elle est syllogistique, démonstrative ou dialectique; pour le moment, ce que nous venous d'en dire doit être suffisant.

§ 7. J'appelle Terme l'élément de la proposition, c'est-

Topiques, mon Mémoire sur la Logique d'Aristote, tom. 1, pag. 109. — Les traités suivants., c'est, pour la proposition syllogistique les Premiers Analytiques eux-mêmes, pour la proposition demonstrative les Derniers Analytiques, et les Topiques pour la proposition dialectique.

§ 7. Pappelle Terme... Terme, limite, parce que le terme est en quelque sorte la fin, la limite de la proposition. C'est par une image analogue qu'Aristote appelle les propositions: interralles. Voir plus Ioin Premiers Analytiques, IIv. 3, ch. 2, 3, 2, et dans ce 1 et liv. ch. 4, § 32 et 1

à-dire, l'attribut et le sujet auquel il est attribué, soit qu'on y joigne, soit qu'on en sépare l'idée d'être ou de n'être pas.

§ 8. Le Syllogisme est unc énonciation, dans laquelle certaines propositions étant posées, on en conclut nécessairement quelque autre proposition différente de celleslà, par cela seul que celles-là sont posées. Quand je dis par cela seul que celles-là sont posées, j'entends que c'est à cause d'elles que l'autre proposition est conclue; et j'entends par cette dernière expression qu'il n'y a pas besoin de terme étranger pour obtenir la conclusion nécessaire. § Q. J'appelle donc syllogisme complet celui où il n'est besoin d'aucune autre donnée que les données préalablement admises pour que la proposition nécessaire apparaisse dans toute son évidence. § 10. J'appelle incomplet celui où il faut une ou plusieurs autres données, qui peuvent bien être nécessaires d'après les termes d'abord

passim. - Alexandre fait remarquer que le mot terme, pris en ce sens, était inconnu du temps d'Aristote et que voilà pourquoi l'auteur dit à la première personne : j'appelle, etc.; c'est une expression nouveile qu'il crée à son usage. Voir ch. 4, \$ 3.

& 8. Le Syllogisme... Le syllogisme signifie, comme on ie voit iei, dans sa véritable acception, l'ensemble des deux propositions d'où surt la conclusion necessaire. Mais souvent Aristote appelle syilogisme la conelusion même tirée des prémisses. Voir dans ce liv., ch. 5, 8 29; ch. 6, 8 21 et passim.

& 9. Syllogisme complet... C'est ceiui où les propositions n'ont pas conversion sur les diverses espèces besoin d'être converties pour que de propositions.

l'évidence apparaisse; ce sont tous

les syilogismes de la première figure. § 10. Syllogisme incomplet... C'est celui où ii est besoin de convertir nne ou deux propositions pour que la nécessité apparaisse dans toute son évidence : ce sont les syilogismes de la seconde et de la troisième figures .- Les propositions qu'on obtient par la conversion ne sont pas, à proprement parier, des propositions nouveiles, puisqu'elies sont toujours formées du même sujet et du même attribut. Mais la forme sous laquelle on les avait d'abord présentées est changée. On peut voir du reste, dans le chapitre suivant, les effets de la posés, mais qui n'ont pas été toutefois formulées précisément dans les propositions.

§ 11. Quand on dit qu'une chose est dans la totalité d'une autre, ou qu'une chose est attribué à une autre tout entière, ces deux expressions ont le même sens. Dire qu'une chose est attribuée à une autre tout entière, c'est dire qu'on ne suppose aucune partie du sujet dont l'autre chose ne puisse être dite : et de même pour n'être attribué à aucun.

§ 11. J'al conservé, autant que je l'al pu, les formules aristoteliques; mais on reconnti sans peloe dans être attribué à tout, la proposition univernelle affirmative; dans ofter attribué à aucun, l'universelle negative; dans être à quelque, la proposition particulière affirmative; dans n'être pas à tout ou à quelque, la rorticulière négative.

Four bine componente tout to mecanione du vilgologium, il flui doscentie du pileogium, il flui dostente la pileo grande attention au senscond. L'universel se component toude ces deux formules: <u>Spec compris</u> jourse de l'extension du terme, et du dans la toille, <u>Spec attribue a touj</u>, anombre total des individus ou des Elles oui bien la mone signification expéres que cette clausion rendercomme le dit aristote; mais voici me. On peut voir plus has comment expendant la manne fort grave qui la formule de : Ser compris dina la les sépare: la première se dit du su-, soluije, <u>s'applique</u> à la démition de let qui est compris dans la totalité. In jernaière giure, O. 4, § 8.2.

dans l'extension de l'attribut. La seconde, au contraire, se dit de l'attribut qui fait partie de la compréhension totale du sujet. Ainsi avec la première formule on va du sujet à l'attribut, c'est-à-dire, de la partie au tout: avec la seconde, on va. au contraire, de l'attribut au suiet. c'est-à-dire, du tout à la partie; ou, en d'autres termes, du particulier à l'universel dans le premier cas, et de l'universel au partieulier dans le second. L'universel se comprend toujours de l'extension du terme, et du nembre total des individus ou des esnèces que cette extension renferme. On peut voir plus has comment

## CHAPITRE II.

Conversion des proportions absolues, c'est-à-dire, exprimant l'existence sans caractère de nécessité ni de contingence. -Règles de la proposition universelle négative, de l'universelle affirmative, de la particulière affirmative, de la particulière négative. - Exemples à l'appui des quatre règles.

- 1. Comme toute proposition exprime que la chose est simplement, ou qu'elle est nécessairement, ou qu'elle peut être; et que, dans toute espèce d'attribution, les propositions sont ou affirmatives ou négatives; comme, de plus, les propositions affirmatives et négatives sont tantôt universelles, tautôt particulières, tantôt indéterminées, § 2, il y a nécessité que la proposition simple universelle privative puisse se convertir en ses propres termes; par exemple, si aucun plaisir n'est un bien, il faut nécessairement aussi qu'aucun bien ne soit un plaisir. § 3. La proposition affirmative doit aussi se convertir, non pas en universelle, mais en particulièrer; si, par
- tions simples on absolues, propositiones pura des scholastiques, sout opposées aux modales. Les propositions absolues qui affirment on qui nient l'existence, sans la modifier d'aucune manière, sont appelées cotégoriques par Kant et beaucoup de logiciens modernes. Je n'ai pu conserver ce terme parce que, dans Aristote, il a le sens tout spécial qu'on lui verra plus has dans ce chapitre, \$3. Dons son langage, la proposition calégorique est l'universelle

§ 1. Simplement... Les proposi- affirmative, ou simplement la proposition affirmative. Je continueral done d'appeler proposition absolue, celle qu'il désigne par proposition d'être. Sur les propositions absolues et modales dans le système d'Aristote, voir l'Hermèneia, ch. 11, 12 ef € 13. Il ne pàrle, du reste, ici, que dn necessaire sons lequel il comprend l'impossible, et du contingent sous lequel se range aussi le possible. La conversion des modales sera traitée dans le chapitre sulvant.

exemple, tout plaisir est un bien, il faut aussi que quelque bien soit un plaisir. § 4. Parmi les propositions particulières, l'affirmative se converit nécessairement en particulière; car si quelque plaisir est un bien, il faut aussi que quelque bien soit un plaisir. § 5. Mais il n'y a pas de conversion nécessaire pour la proposition privative; en effet, si homme n'est pas attribuable à quelque animal, il ne s'ensuit pas que animal ne soit pas attribuable à quelque homme.

§ 6. Soit douc d abord la proposition universelle négative AB; si A n'est à aucun B, B ne sera non plus à aucun A; car, si B est à quelque A, par exemple à C, il ne sera plus vrai que A ne soit à aucun B, puisque C est supposé

§ 6. Volci le premier usage des lettres représentant des idees ; c'est un procédé tout algebrique, c'est-àdire, de généralisation, Deja, dans l'Herméncia, ch. 13, § 1 et suiv., Aristote a fait usage de tableaux pour représenter sa pensée relativement à la consécution des modales. ii parle encore spécialement de figures explicatives, liv. 2 des Derniers Analytiques, ch. 17, \$ 7. Vingt passages de l'Histoire des Animanx attestent qu'il joignait des dessins à ses observations et à ses théories zoologiques. Les illustrations pittoresques datent douc de fort loin. L'emploi symbolique des lettres a été appliqué aussi par Aristote à la Physique. Il l'avait emprunté, sans doute, aux procédés des mathématiciens. Voir plus bas les figures du syllogisme, ch. 4, \$ 26; et ch. suiv.

Soit donc.... AB, A animal, B n'est pierre. Si A n'est attribuable à au- ver.

cun B, B non pius ne sera attribuable à aucun A; c'est-à-dire que si aucune pierre n'est animal, aucun animal, non plus, ne sera pierre. Supposons en effet que B solt attribuable à quelque A, c'est-à-dire, que pierre puisse être dit d'un animal quelconque, de l'homme, par exemple, représenté par C; on admet alors que l'homme est pierre; et comme l'homme est aussi animal, ii s'ensult donc que quelque pierre, homme, est animal; or, on a admis d'abord comme vrai qu'aucune pierre n'est animal. Done la contradiotoire de cette proposition est fausse. parce que les contradictoires ne peuvent être vraies à la fois ; Hermeneia, ch. 10, § 13; donc, on ne pent admettre que quelque animal soit pierre, parce que cette hypothèse conduit à l'absurde; donc aucun animal n'est pierre; ce qui était à prouctre l'un des B. § 7. Mais, si A est à tout B, B sera aussi à quelque A; car, s'il n'était à aueun, A ne serait non plus à aueun B; or, l'on a supposé qu'il était à tous, § 8. Même conversion pour la proposition particulière; en effet, si A est à quelque B, il fant nécessairement aussi que B soit à quelque A; car, s'il n'est à aueun, A ne sera non plus à aueun B. § 9. Enfin, si A n'est pas à quelque B, il n'est pas nécessaire non plus que B ne soit pas à quelque A: B, par exemple, est animal, et A homme; car homme n'apparticnt pas à tout animal, mais animal appartient à tout homme.

- § 7. Si A est à tout B... Démonstration pareille à la précedente, et qui s'appuie sur a règle qui vient d'être prouvée, que la proposition universelle négative se convertit en ses propres termes.
- § 8. A ne sera non plus à aucun B... Contradictoire de la première proposition admise que A est à quelque B, et fansse par consequent.
- § 9. La méthode dont Aristote Acet servi dans la démonstration de règies précédentes, cai une sorte de réduction à l'absurde au moyer d'un exemple ensible, dont l'impossibilité est attestée anssitió qu'il nous est offert. Cest ce que les logiciens grees appelient propreument exportante de l'entre de l'entre general fron, et les scholastiques aussi. Elle consiste à tirre d'un terme general A. auquel on refuse certain atribab, a auquel on refuse certain atribab,

un terme particulier C auquel on accorde le même attribut. Puis l'on montre le rapport évident du terme C au terme A, et l'on prouve qu'on ue peut accorder à l'individu l'attribut qu'on nie du genre entier qui le comprend : ce qui est évident.

Conversion est employée plus ioin dans uu sens un peu différent, et c'est une des propriétés du syllogisme et non plus de la proposition. Voir

plus Ioin P. A., iiv. 2, ch. 8. Arisoto ir 3 point ici applique les règles de la conversion aux propositions indéterminées, ainsi que le fait lobserrer Alexandre, bien que ce soit la troisième espèce de proposition indiquée, ch. 1, § 5; c'est qu'elles ne sont pas d'usage dans le syllogisme, et que d'ailleurs elles sont de

même valeur que les particulières.

# CHAPITRE III.

Conversion des propositions modales, c'est à-dire, de celles où l'existence est modifiée par quelque caractère de nécessité ou de contingence. - Propositions nécessaires, universelles négatives et affirmatives, particulières affirmatives et négatives. -Propositions contingentes, affirmatives et négatives.

§ 1. La règle sera la même encore pour les propositions nécessaires, c'est-à-dire que l'universelle privative se convertit en universelle, et que chacune des deux affirmatives se convertit en particulière, § 2. En effet, s'il est nécessaire que A ne soit à aucun B, il est nécessaire aussi que B ne soit à aucun A, parce que, s'il était nécessairement à quelque A, A serait aussi à quelque B. § 3. Si A est nécessairement à tout B ou à quelque B. B sera aussi nécessairement à quelque A : car s'il n'y avait pas nécessité qu'il v fût. A ne serait pas non plus nécessairement à quelque B. § 4. Quant à la proposition particulière privative, elle ne peut ici non plus se convertir, par la même raison que nous avons dite plus haut.

§ 5. Pour les propositions contingentes, comme con-

matif, comme on le voit dans l'exem- culière. ple que l'auteur donne lui-même, \$ 2: Il est nécessaire que A ne soit

\$ 1. La même... que pour les pro- neia, ch. 12, § 9, et plus bas, dans ce positions simples. - L'universelle chapitre, \$7, où il dit expressément privative.... Privative on negative que ces propositions ont la forme afdolt s'entendre iel du dictum et non lirmative. - Chacune des deux affirdu mode qui, an contraire, est affir- matires..., l'universelle et la parti-

\$ 4. Plus haut ..., ch. 2, 8 5. \$ 5. J'ai substitue souvent le mol à aucun B. Aristote appelle habituel- de possible, comme plus clair, à celement ces propositions affirmatives | lui de contingent. Voir plus loin, ch. el non pas negatives. Voir Hermé- 13, \$ 1. - La conversion de toutes

tingent se prend dans bien des sens, puisque nous disons que le nécessaire et le non-nécessaire et le possible sont contingents, la conversion de toutes les propositions affirmatives se fera ici de la même manière. Si donc A peut être à tout B ou à quelque B. B pourra être aussi à quelque A : car s'il pouvait n'être à aucun, A pourrait aussi n'être à aucun B. C'est ce que nous avons déjà démontré. § 6. La règle change pour la conversion des négatives; mais elle est encore la même pour les propositions où les choses sont dites contingentes, soit parce que nécessairement elles ne sont pas, soit parce qu'elles ne sont pas nécessairement. Par exemple, si l'on dit que l'homme peut ne pas être cheval, et que la blancheur peut n'être à aucun vêtement, de ces deux choses l'une nécessairement n'est pas, l'autre n'est pas nécessairement, Ici donc la conversion a lieu de la même manière. En effet, si être cheval peut n'appartenir à aucun homme, être homme peut n'appartenir aussi à aucun cheval; et si blancheur peut nêtre à aucun vêtement, vêtement aussi peut n'être à aucune blanchenr. Autrement, s'il y a nécessité que vêtement soit à quelque blancheur, blancheur aussi sera nécessairement à quelque vêtement. C'est ce qu'on a démontré plus haut. Même raisonnement pour la proposition particulière négative. § 7. Au

reste, le sens qu'on donne à contingent, et qu'on l'applique, soit à ce qui est necessairement, soit à ce qui est sans être nécessairement, soit à ce qui peut être et ne pas être. Voir plus loin, ch. 13 de ce livre.

\$ 6. La régle ... est encore la même. pour les négatives quand le contin- de contingent. Ici ta règle, qui sub-

les affirmatives,... quei que soit, du gent est pris dans les deux premiers sens où on l'applique au nécessaire et au non nécessaire. - Démontré plus haut, ch. 2, 8 6.

§ 7. La définition... de contingent, c'est la troisième des significations données plus haut à contingent: et c'est, selon Aristote, le sens vrai contraire, pour les choses que l'on dit contingentes, parce qu'elles sont le plus habituellement et naturellement de telle façon, ce qui est la définition que nous donnons de contingent, il n'en sera plus de même pour les conversions négatives. Ainsi la proposition universelle privative ne se convertit pas, et la proposition particulière se convertit. Ceci deviendra évident quand nous traiterons du contingent. Boronno-nous ici à constater, après tout ce qui précède, que pouvoir n'être à aucune chose on pouvoir n'être pas à quelque chose, ont la forme d'affirmations. C'est que le verbe pouvoir est placé dans la proposition comme le verbe être; et que le verbe ètre, à quelques attributions qu'on l'ajoute, forme toujours et absolument une affirmation : par exemple, ceci est non

siste pour les propositions contingentes affirmatives, change pour les contingentes négatives, c'est-à-dire qu'au lieu de se convertir en ses propres termes comme dans les propositions simples, la proposition contingente universelle, négative se convertit en particulière, et que la particulière negative, qui ne se convertissait pas, se convertit en ses propres termes. La raison en est que les propositions de ce genre sont, comme Aristote le dit un peu plus bas, de véritables propositions affirmatives, et qu'alors elles suivent la règie des affirmatives et non celle des négatives, l'universelle se convertissant en particulière, la particulière en ses propres termes. - Quand nous traiterons du contingent, voir plus ioin, dans ce livre, ch. 13 et 17. - Forme toujours une affirmation, Voir l'Herméneia, ch. 13. \$ 2et suiv.,

et plus ioin, dans ce livre, ch. 13, 8 4. - Confirmée plus toin, ch. 13 et 17 de ce livre. On peut se convaincre de la justesse de ces règles, en essayant de convertir successivement des propositions modales, où l'idee énoncée sous forme de contingence soit d'abord nécessaire, puis non nécessaire, puis entin réellement contingente. Par exemple, contingent nécessaire : il se peut qu'aueun homme ne soit cheval; contingent non necessaire: ii se peul qu'ancun vêtement ne soit blanc; contingent simple ; li se peut qu'aucun homme ne se lave; ce dernier contingent ne se convertit pas en ses propres termes; car si i'on dit : ii se peut qu'aucun être qui se lave ne soit homme, non seulement cela se peut d'une manière contingente, mais cela est absolument, puisqu'en réalité il y a des animanx autres que l'homme qui se lavent.

bon, ceci est non blanc; ou d'une manière toute générale, ceci est non cela. Du reste, cette théorie sera reprise et confirmée plus loin, Mais, quant aux conversions, ces propositions contingentes seront comme les autres propositions.

## CHAPITRE IV.

Du syllogisme. - Première figure du syllogisme : définition de la figure, du moyen, et des extrêmes. - Modes universels et particuliers, tant affirmatifs que négatifs : modes concluants et non concluants. - Modes concluants, réduits à quatre : douze non concluants éliminés. - Propriétés générales de la première figure.

- § 1. Ceci une fois posé, disons avec quels éléments, dans quels cas, et sons quelle forme se produit tout syllogisme. Ce n'est que plus tard qu'il faut parler de la démonstration; auparavant, on doit traiter du syllogisme parce que le syllogisme est plus général que la démonstration, qui n'est qu'une sorte de syllogime, tandis que tout syllogisme n'est pas une démonstration.
  - § 2. Lors donc que trois termes sont les uns à l'égard
- Analytiques sont consacrés à la démonstration.
- \$ 2. Lors donc..., La définition ne convient ici qu'à la première figure et à ses deux modes universels, et uon point au syllogisme en général, comme pourrait le faire croire ce qui

précède. La définition du syllogisme est au ch. 1, \$ 8. - Le dernier ..., commence icl par la mineure, ne c'est-à-dire, le petit extrême ou mi- mettant la majeure qu'en second

# 1. Plus tard .... Les Derniers neur, sujet de la conclusion, soit dans la totalité du moyen, on sujet du moyen. Voir, ch. 1, 8 11. - Soit ou ne soit pas dans la totalité du premier, c'est-à-dire, sujet du premier, ou attribut de la conclusion qu'on appelle aussi grand extrême on majeur. Volr plus bas, \$ 10.

On peut remarquer qu'Aristote

des autres dans un tel rapport, que le dernier soit dans la totalité du moven, et que le moven soit ou ne soit pas dans la totalité du premier, il faut nécessairement qu'il y ait syllogisme complet des extrêmes. § 3. J'appelle moyen le terme qui, étant lui-même renfermé dans un autre, renferme aussi un autre terme, et devient alors moyen par sa position même. Les extrêmes sont, et le terme qui est contenu dans un autre terme, et le terme qui en contient aussi un autre. § 4. Par exemple, si A

exige cet ordre. Procédant du moins étendu au plus étendu, il doit nécessairement commencer par le mineur qui est dans le moven, et suivre par le moyen qui est dans le majeur, pour conclure que le mineur est dans le majeur. C'est là le fondement même de l'évidence syllogistique, le principe auquel toutes les figures et tous les modes doivent être ramenés. Aristote pose Ici, en termes fort clairs, si ce n'est spéciaux, les éléments de la fameuse formule de continente et de contento, donnée, d'après lui, par les scholastiques, et rappelée par Leibnitz. Voir plus loin. ch. 41, \$ 6.

Il faut ajouter que par les expressions : soit dans la totalité du moyen ... soit ou ne soit pas dans la totalité du premier, Aristote Indique l'une des conditions fondamentales de la première figure, à savoir que la mineure soit aftirmative, la majeure pouvant être affirmative ou négative indifféremment. pourru qu'elle soit universelle.

lien. C'est sa formule même qui lui-même qui a créé toutes ces dénominations syllogistiques. Voir aussi pius bas, \$5 to et \$6. - Le moven est renfermé dans le maieur et renferme le mineur. - Les extrêmes... qui est contenu..., c'est le petit extrême contenu dans le moyen :... qui contient..., c'est le grand extrême qui contient le moyen.

Toutes ces définitions ne s'appliquent encore qu'à la première figure. Dans les autres, le moven n'est plus intermédiaire, et moyen par position réelle; il ne l'est que par ses fonctions logiques. Voir la seconde et la troisième figures, ch. 5 et 6.

§ 4. Pour qu'on puisse suivre plus aisément toute cette théorie, j'emploierai les notations si commodes que les scholastiques ont empruntées. aux commentateurs grees : A. proposition universelle afilrontive; E. universelle négative; 1, particulière affirmative; O, particulière négalive. J'emploierai aussi les mots techniques pour les modes : BArbArA, CEIArEnt, DArlI, FErlO, etc.

Si A est attribué... syllogisme en \$3. Jappelle ..., Cette expression Barbara, avec deux premisses uniindique, comme l'ont pensé tous les verselles affirmatives. Aristote recommentateurs, que c'est Aristote prend lei, pour l'énoncé des propoest attribué à tout B, et que B soit attribué à tout C, îl est nécessaire que A soit attribué à tout C. Nous avons dit plus haut ce que nous entendous par être áltribué à tout, § 5. De même, si A n'est attribué à aucun B, et que B soit attribué à tout C, A ne sera attribué à aucun C. § 6. Mais, si le premier terme est conséquent à tout le moyeq, et que le moyen n'appartienne en rien au dernier terme, il n'y aura pas de syllogisme des extrêmes; car il ne résulte rien de nécessaire de la disposition de ces termes. Le premier terme, en effet, peut à la fois être à tout le dernier et n'être en rien au demier; de sorte qu'il n'y a point de conclusion nécessaire, ni particulière, ni universelle : et, comme il n'y a aucune conclusion nécessaire, il n'y aura pas de syllogisme par ces termes.

silions, Fordre vulgaire, mettant la majeare AB d'àsord, puis la mineur BC. L'évilence n'en est pas moindre parce qu'il place l'attivibul re prenier en dissatt: Animal est attribué lo prenier en dissatt: Animal est attribué la contende de l'attribut, comme quand on dit: Tont homme est animal. Artistote x, de cette façon, de Tatribut as najet, de cette façon, de Tatribut as najet, et cettado. Danis la preniere fagore, A est tonjunts majeurs, R moyen, C mineur: A BL in mineure, BC is mineure. AC la concinsion. — Plus haut., ch. 1, 43 [

§ 5. De même... syllogisme en Celarent, majeure universelle négative, et mineure universelle affirmative.

§ 6... Est conséquent, c'est-à-dire, s'il est attribué. Ce mode AE, avec une majenre universelle afirmative et nue mineure universelle négative,

est inntlle. Aristote le prouve en montrant qu'avec ces données il n'y a pas de conclusion nécessaire, c'està-dire que la conclusion peut aussi blen être affirmative que négative. Soit d'abord les termes de l'affirmation : A, animal, est attribué à tout homme; E, homme, n'est attribué à aucun cheval ; A, animal, est attribué à tout cheval, conclusion universelle affirmative. Mais on peut avoir tout aussi bien une conclusion universelle négative : ainsi : A. animal, est attribué à tont homme; E. bomme, n'est attribué à aucune pierre: E. animal, n'est attribné à aucune pierre. Ainsi, avec les prémisses AE, on peut, en faisant varier les termes, avoir également à la conclusion l'affirmative ou la négative. Il n'y a polui lei de conclusion nécessaire, donc il n'y a point de syllogisme.

Que les termes pour l'affirmative universelle, soient : animal, homme, cheval; et pour la négative universelle : animal, homme, pierre, § 7; Il n'y aura pas non plus de syllogisme, lorsque le premier terme n'est à aucun moyen, ni le moyen à aucun dernier. Que les termes de l'affirmation soient : science, ligne, médecine; de la négation: science, ligne, unité. § 8. Lors donc que les termes sont universels, on voit clairement les cas où, dans cette figure, il y aura syllogisme, et eeux où il n'y en aura pas; on voit aussi que, dés qu'il y a syllogisme, les termes doivent être nécessairement disposés ainsi que nous l'avons dit; et, dès qu'ils le seront ainsi, il est évident que le syllogisme se produira.

§ 9. Mais si, des deux termes, celui-ci est universel et celufi-là particulier relativement à l'autre, lorsque l'universel, soit affirmatif, soit privatif, est placé daus l'extrême majeur, et que le particulier affirmatif est à l'extrême mineur, nécessairement le syllogisme est complet. Le syllogisme est impossible si l'universel est au mineur, ou que les termes soient de toute autre façon. § 10. Japque les termes soient de toute autre façon. § 10. Jap-

3 7... Le premier n'est à aucun mogen, ni le noppu à aucun demongen, ni le noppu à aucun demongen, ni le noppu à aucun demongen de la comme del la comme de la comme del la comme de la co

cune unité. Ii n'y a donc point ici de conclusion nécessaire, il n'y a done point de syllogisme.

point de syllogisme.

§ 8. En résumé, parmi les modes universeis, deux sont concluants , A A et EA : deux sont inutiles A E et EE.

§ 9. Aristote passe lei au cas où l'nne des prémisses est universelle et l'autre particulière. La règle générale qui vant pour tous les modes de la première figure, s'applique lei comine plus haut : la majeure doil être universelle, et la mineure affirmative.

\$10. J'appelle..., Voir plus haul,

pelle majeur l'extrême dans lequel est le moyen, et mineur, l'extrême qui est sajet du moyen. § 11. Soit, en effet, A à tout B et B à quelque C; si donc être attribué à tout est bien ce que j'ai dit an début, il faut nécessairement que A soit à quelque C. § 12. Et si A n'est à aucun B, et que B soit à quelque C, il y a nécessité que A ne soit pas à quelque C; car nous avons expliqué aussi ce que nous entendons par n'être attribué à aucun. Ici donc le syllogisme sera complet. § 13. Il en serait ainsi encore si B C était indéterminée, pourvu qu'elle fût affirmative : car le syllogisme restera le même, soit qu'on la fasse B C indéterminée, soit qu'on la fasse particulière.

§ 14. Mais si l'universel attributi ou privatif est place à l'extrême mineur, il n'y aura pas de syllogisme, que d'ailleurs la proposition indéterminée ou particulière soit affirmative ou négative. § 15. Par exemple, si A est ou n'est pas à quelque B, et que B soit à tout C, les termes de l'affirmation sont: bien, disposition, prudence; de la négation: bien, disposition, ignorance. § 16. D'autre part, si B u'est à aucun C, et que A soit ou ne soit pas

§ 3, et ch. 1, § 7.—Sujet du moyen, c'est-à-dire, qui est dans le moyen. § 11. Mode AI, DAril des scholastiques.—Au début, ch. 1, § 11. § 12. Mode EI, FErlO des scholastiques.—Nous avons expliqué, ch. 1, § 11.

\$ 15. Il n'y a pas de syllogisme possible avec une mineure universelle, c'est-a-dire qu'on a indifféremment conclusion négative, comme on peut le voir en mettant les exemples en forme, ainsi qu'on l'a fait plus haut.

§ 15. Mode inutile avec les prémisses I ou O et A. On a d'une part pour conclusion : Bien est attribué à toute prudence; et d'autre part ; Bien n'est attribué à ancune ignorance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conclusion nécessaire.

3 16... 37 8... Aristote debute lei par la mineure. C'est le mode intille, I on O et E, dans les prémisses. On a d'une part pour concusion: Blanc est attribué à tout cygne, et d'autre part: Blanc n'est attribué à aucun corbeau, e'est-à-dire qu'il n'y a pas de conclusion nécessaire.

à quelque B, ou qu'il ne soit pas à tout B, il n'y aura nas non plus de syllogisme dans ce cas. Les termes de l'affirmation universelle sont : blanc, cheval, cygne; et de la négation universelle : blanc, cheval, corbeau. § 17. Ou peut prendre les mêmes termes dans le cas où AB serait une proposition indéterminée.

6 18. Quand l'universel, soit attributif soit négatif. est placé au majeur, et que le particulier privatif est placé au mineur, il n'y aura pas non plus de syllogisme, soit qu'on fasse le privatif indéterminé soit qu'on le fasse particulier. § 1Q. Par exemple, si A est à tout B, et que B ne soit pas à quelque C, ou à tout C; car le terme auquel le moyen n'est pas particulièrement aura le premier pour conséquent universel, soit affirmatif, soit négatif, Supposons que les termes soient : animal, homme, blanc: parmi les choses blanches auxquelles homme n'est pas attribué, prenons cygne et neige. D'une part, animal est attribué à tout, et, d'autre part, il n'est attribué à aucun; de sorte qu'il n'y aura pas de syllogisme § 20. Supposons encore que A ne soit à aucun B, et que B ne soit pas à quelque C; admettous, en outre, que les termes soient : inanimé, homme, blanc; prenons ensuite, parmi les choses blanches auxquelles on ne peut attribuer homme, cygne et neige; inanimé est attribué, d'une part, à tout, d'autre

neure BC.

<sup>§ 18.</sup> Il n'y a pas de syllogisme possible quand la mineure est négative. Voir plus hant, \$ 9.

<sup>\$ 19.</sup> Mode inutile AO. On a d'une cygne. Pas de conclusion nécespart pour conclusion : A. Animal, saire.

<sup>\$ 17.</sup> Voir plus haut, \$ 13; seu- est attribué à tout cygne, et d'autre lement ici, ii s'agit de la majeure part : E, Animai, n'est attribué à an-AB; plus haut, il s'agissait de la mi- cune neige : donc il n'y a pas de conclusion nécessaire.

<sup>\$ 20.</sup> Mode inutile EO : A. Inanimé, est attribué à toute neige: E. Inanime, n'est attribué à aucun

part, à aucun. § 21. De plus, comme cette proposition. B n'est pas à quelque C, est indéterminée; car du moment que le terme n'est à aucun ou qu'il n'est pas à tout. il est vrai de dire qu'il n'est pas à quelque; en prenant les termes de manière qu'il ne soit à aucun, il n'y a pas de syllogisme, comme on l'a déià dit : donc il est évident qu'il n'y aura pas de syllogisme, en établissant les termes comme on vient de l'indiquer ; car il y en aurait eu aussi pour les autres. La démonstration serait encore pareille si l'universel était supposé privatif. § 22. Il n'y aura pas davantage de syllogisme si les deux intervalles sont parti-

2 21... Comme on l'a déjà dit, mative; et le second, £ 20. Puis il plus haut, \$ 6; les deux prémisses sont alors une universelle aftirmative et une universelle négative, d'après la remarque faite ici par Aristote, que la particulière indeterminee équivaut à la negative universelle. On a alors AE, mode inutile. -Comme on vient de l'indiquer, & 19, c'est-a-dire, la majeure AB universelle affirmative, et BC particulière negative .- Pour les autres , c'est-àdire, pour les termes qui forment les prémisses AE .- Si l'universel était supposé privatif, comme dans l'exemple du § 20, on aurait alors EE, mode inutile du \$7. - Alexandre a substitué car an lieu de mais au début de cette phrase. - Voici, à partir du § 18, tout le raisonnement d'Aristote qui est assez diflicile a suivre : Avec une aniverselle affirmative ou négative à la majenre, et une particulière négative à la mineure, il n'y a pas de syllogisme possible. Il développe le premier cas, \$ 19, c'est-à-dire, le cas de l'aftir- dans ce chapitre \$ 14.

explique ceci en faisant observer que la particulière négative est indéterminée, et qu'elle peut être tout aussi bien considérée comme une noiverselle négative. Or, pour celle-él, il a été prouvé, § 6, qu'il n'y avait pas de syllogisme ; donc il n'y en a pas non plus pour celle-là; car autrement il y en aurali pour la supposition du \$ 6 qui est la même.

§ 22... Intervalles, ou propositions comprises entre les deux termes qui en sont comme les limites - Modes inutiles II, OO, IO, OL - Animal, blanc, homme, termes de l'affirmation qui donnent pour conclusion ; Animal est attribué à tont bomme. - Animal, blanc, pierre, termes de la négation qui donnent pour conclusion : Animai n'est attribué à aucune pierre. Ainsi la conclusion peut indifféremment être affirmative et négative : donc îl n'y a pas de conciusion nécessaire, et par suite il n'y a pas de syllogisme. Voir plus haut culiers, affirmatifs ou négatifs, ou si l'un est affirmatif et l'autre négatif, ou bien si l'un est indéterminé et l'autre défini, ou enfin si tous deux sont indéterminés. Dans tous ces cas, le syllogisme est impossible; les termes communs à toutes ces suppositions peuvent être : animal, blanc, homme; animal, blanc, pierre. § 23. Il est donc évident, d'après tout ceci, que, quand le syllogisme est particulier dans cette figure, il faut nécessairement que les termes soient disposés comme nous l'avons dit : s'ils le sont ainsi, il v a syllogisme; s'ils le sont autrement, il n'v a pas de syllogisme possible.

§ 24. Il est également évident que tous les syllogismes de cette figure sont complets, puisque tous concluent avec les données primitives. § 25. On voit aussi que toutes

\$ 23. Comme nous l'avons dit . à savoir que la majeure soit universelle et la mineure affirmative.

\$8 24, 25. Propriétés générales de la première figure. Tous les syllogismes y sont complets, c'est-à-dire, évidents par eux-mêmes; toutes les conclusions s'y tronvent : universelle aftirmative, universeile négative, particulière affirmative, partiticulière négative. Il faut ajouter à ces deux propriétés ceiles qui ont été énumérées déjà § 8, et ceiles qui sont rappeièes § 23. - Ii faut bien remarquer la méthode qu'Aristote a suivie dans ce chapitre pour découvrir les règles générales de la première figure ; c'est celle qu'il emploiera dans le reste de l'Organon. Il étudle d'abord chacune des seize combinaisons que les quatre formes de la majeure A, E, I, O, peuvent donner en s'unissant aux quatre formes pareitles pariera plus has , ch. 7 et liv. 9, cb. 1.

de la mineure. Puis, prenant des exemples où la conclusion est de toute évidence, il les applique successivement à chacune de ces combinaisons; celles qui donnent la conclusion fournie d'ailieurs par le bon sens, sont concluantes, on syllogistiques, les autres sont asyllogistiques. Aristote en reconnaît quatre de la première espèce et douze de la seconde. Après avoir éliminé les asyllogistiques, ii étudie les propriétés communes des quatre syllogistiques, et il en tire les lois de la première figure. Ii est impossible que la synthèse se fonde avec pius de certitude et de vérité. Cette méthode doit paraître un modèle acheve d'analyse. - Alexandre remarque que Théophraste ajoutait aux quatre modes d'Aristote einq modes indirects, dont le philosophe lui-même

les espèces de conclusions sont prouvées par cette figure; car on y trouve: être à tout, n'être à aueun, être à quelque, n'être pas à quelque. § 26. Voilà ce que j'appelle la première figure.

# CHAPITRE V.

Seconde figure du syllogisme. — Définitions de la figure, du moyen, des extrêmes. — Modes universels. — Modes particuliers. — Modes coucluants réduits à quatre; douze non concluants éliminés. — Propriétes générales de la seconde figure.

§ 1. Lorsqu'un même terme est, d'une part, à tout le premier terme, et que, d'autre part, il n'est auunement an second, ou bien lorsqu'à la fois îl est aux deux tout entiers, ou n'est à aucun des deux, c'est là ce que j'appelle la seconde figure, § 2. Je nomme moyen, dans extrêmes les termes auxquels celui-là est attribué, extrême majeur celui qui est plaeé près du moyen, extrême mineur celui qui est le plus éloigné du moyen. § 3. Le moyen est placé en delors des extrêmes, et îl est le premier ea ordre. § 4. Il n'y aura donc pas dans cette figure mire ne ordre. § 4. Il n'y aura donc pas dans cette figure.

<sup>§ 1.</sup> Cette definition ne s'applique, comme on levoil, qu'aux modes univer:eis soil affirmatifs, soil négatifs. Volr cb. 4, § 1.

<sup>§ 2.</sup> Placé près du moyen, MNO étant les trois lettres de cette figure, M moyen est le premier, N place près de lui est le majeur, O plus éloigné de N est le mineur.

<sup>§ 3.</sup> En dehors des extrêmes, c'est-à-dire qu'il n'est point reufermé entre les deux comme dans la première figure: il est le premier, parce qu'Aristote énonce toujours l'attribut avant le sujet.

<sup>§</sup> i. C'est que, pour qu'il y ait syllogisme compiet, il faut, comme pour la première figure, que le

de syllogisme complet. § 5. Mais le syllogisme ici sera possible, les termes d'ailleurs étant ou n'étant pas universels. § 6. Avec des termes universels, il y aura syllogisme quand le moyen sera d'une part à tout, et d'autre part à aucun, quel que soit d'ailleurs celui des deux termes qui soit privatif. Autrement, il n'y aura pas de syllogisme. § 7. Par exemple, que M ne soit attribué à aucun N, et qu'il soit attribué à tout O, comme la proposition privative se convertit, N ne scra à aucun M. Mais on supposait que M était à tout O; N ne sera donc à aucun O; c'est ce qu'on a déjà démontré, § 8. Ensuite,

lieu, dans la seconde et la troisième, qu'à l'aide de la conversion.

\$ 6. C'est-à-dire qu'avec des propositions universelles, li faut que l'une des deux indifferemment soit négative et l'autre affirmative . ou . en d'antres termes, qu'elles diffèrent en qualité.

\$ 7. Mode EA , CESATE .- Se convertit... déjà démontré, voir ch. 2. § 2, et ch. 4, § 5. Cesare de la seconde figure, se réduit à Celarent de la première comme l'indique la lettre C, par la conversion simple de la majeure nniverselle négative E, comme l'indique la lettre S. Soit, par exemple, ce syllogisme en Cesare: Animal n'est attribué à ancune pierre, Animal est attribué à tout homme : donc Pierre n'est attribué à aucun homme; on obtient le syllogisme en Celarent en convertissant la majeure en ses propres termes : Pierre n'est attribué à aucun anihomme : donc Pierre n'est attribué à à aucune pierre.

moyen soit Intermédialre, ce qui n'a aucun homme, conclusion évidente. # 8 Mode AE, CAmEstrEs, réduit à Celarent de la première figure en convertissant la mineure et la conclusion universelles négatives en leurs propres termes, et en faisant varier les premisses, c'est-à-dire, en prenant la majeure pour la mineure, et reciproquement, comme l'indique la lettre M. Soit le syliogisme en Camestres : MN, Animal est attribué à tout homme; MO, Animai n'est attribué à aucune pierre: NO, donc Homme n'est attribue à aucune nierre: on obtient un syllogisme en Celarent en convertissant la mineure et la conclusion, et changeant i'ordre des prémisses : Pierre n'est attribué à aucun animal, Animai est attribué à tout homme : donc Pierre n'est attribué à ancun bomme. - Le syllogisme sera le même, que dans la première figure, syllogisme étant pris ici nour conclusion. En effet, si Pierre n'est attribué à aucun hommal, Animal est attribué à tout me. Homme non plus n'est attribué

si M est à tour N, et n'est à aucun O, O ne sera non plus a aucun N; car si M n'est à aucun O, O non plus ne sera à aucun M; mais M était supposé à tour N, done O ne sera à aucun M; ainsi on est revenu à la première figure. Mais, comme la proposition négative se convertit, N ne sera non plus à aucun O, et alors le syllogisme sera le même. § g. Ou pourrait démontrer encore ceci par réduction à l'absurde, § 10. Il est done évident que, les termes ainsi disposés, il y a syllogisme, mais non pas syllogisme complet; car la conclusion nécessaire ne se forme pas uniquement avec les données primitives ; il faut, en outre, d'autres cléments. §, 11. Mais si M est attribué à tout N et à tout O, il n'y aura pas de syllogisme. Termes de l'affirmation : substance, a unimal, houme; de la négation :

§ 9... Réduction à l'absurde, ou à l'impossible, comme dit reeliement le texte. Voici en quoi consiste cette méthode dont Aristote fera le plus grand usage, et qu'il a ici le tort de ne point définir. Pour établir la vérité de la conclusion obtenue, on prouve que sa contradictoire est une absurdité, et que, par consequent, la première conclusion est vraie puisque jamais deux contradictoires ne peuvent être fausses a la fois. Du moment que l'une est absurde, il est démontré que l'autre est vraie. Supposons que, dans l'exemple cité plus haut, en Cesare, on nie la conclusion: Pierre n'est attribué à aucun homme, on admettra alors sa contradictoire : Pierre est attribué à quelque homme. Joignant donc cette nouveile proposition, comme mineure, à la première majeure admise , on aura en Ferio : Animai et § 14.

n'est attribué à aucune pierre, Pierre ext attribué à quedque bonne, donc Animal n'est pas stribué à quedque bonne; más, dans la première milque mais de la comme de la comme de qu'animal est attribué à tout bonne; donc sa controdictoire qu'animat n'est pas attribué à quelque bonne, est fausse; donc la minoure: Pierre est attribué à quelque bonne, est fausse, puisqu'elle conduit à une tribué à sucue homme. Memo demontration jour Camsstres reduit à Darié.

\$ 10. D'autres éléments, c'est-àdire, des conversions.

§ 11. Mode inutile AA, ponvant donner, selon les termes, une couclusion affirmative ou nne negative, c'est-à-dire, qu'il n'y a pas de conclusion nécessaire. Voir ch. 4, § 22 et § 14. substance, animal, pierre. Substance ici est le terme moyen, § 12. Il n'y a pas non plus de syllogisme quand M n'est attribué ni à aucun N, ni à aucun O; que les termes pour l'affirmation soient : ligne, animal, homme; pour la négation : ligne, animal, pierre. § 13. Il est donc évident que, pour qu'il y alt syllogisme avec des termes universels, il faut que ces termes soient disposés ainsi que nous l'avons dit en débutant; car on n'obtient pas de conclusion nécessaire s'ils e sont autremel.

§ 14. Si le moyen n'est universel que dans l'un des extrêmes, lorsqu'il l'est dans la majeure soit affirmativement, et que, dans la mineure, il est particulier et en opposition avec l'universel: j'entends par en opposition le cas où l'universel étant négatif, le particulier est affirmatif, ou bien celui où l'universel étant affirmatif, le particulier est négatif : alors il y a nécessité que le syllogisme soit particulier négatif, § 15. En effet, si M n'est à aucun N et s'il est à quelque O, il faut nécessairement que N ne soit pas à quelque O; car le aproposition négatif es econvertissant, N non plus ne sera à aucun M; mais comme l'on supposait que M était à quelque O, N ne sera pas à quelque O; car le syllogisme alors est de la première figure, § 16. Ensuite, s'il M

<sup>\$ 12.</sup> Mode inutile EE, donnant également, pour conclusion, ou l'affirmation ou la négation. \$ 13. En débutant. \$ 6.

<sup>§ 14.</sup> Le syllogisme soit particulier négatif, syllogisme pris encore lei pour conclusion. Voir § 8.

<sup>§ 15.</sup> Mode El, FEstinO réduit à Ferio de la première figure, par la conversion simple de la majeure, comme l'indique la lettre S.

<sup>8 55.</sup> Mode AO, BAYGO, reduit 8 Barkarra de la première figure. 
conne l'Indique B, par rédiction 
l'absurde comme l'Indique C, Gatte 
l'absurde comme l'Indique C, Gatte 
réduction se fait iei par le créduction se fait iei par le 
reduction se fait iei par le 
reduction se fait iei par le 
repporter aururent, puisque ls 
mineure et la conclusion étant particulières négatives n'ont pas de courersion possible, et que ls majeure 
universelle affirmative ne pourruit

est à tout N et n'est pas à quelque O, il est nécessaire que N ne soit pas à quelque O; ear s'il est à tout O, comme M est aussi attribué à tout N, il faut que M soit à tout O: mais on supposait qu'il n'était pas à quelque O. De plus, si M est à tout N, et s'il n'est pas à tout O, il y aura ee syllogisme, que N n'est pas à tout O. La démonstration ici est la même. § 17. Si M est attribué à tout O et ne l'est pas à tout N, il n'y aura pas de syllogisme. Termes pour l'affirmation : animal, substance, corbeau; et pour la négation : animal, blanc, corbeau, § 18. Il n'y en aura pas non plus si M n'est attribué à aucun O, et s'il l'est à quelque N. Termes de l'affirmation : animal, substance, pierre; et de la négation : animal, substance, science. § 19. Ainsi done l'universel étant de forme opposée à celle du particulier, on a dit quand il y aura et quand il n'y aura pas de syllogisme.

§ 20. Mais si les deux propositions sont de même forme, toutes deux privatives ou toutes deux affirmatives, il n'y aura pas de syllogisme. § 21. Supposons-les

malive; ce qui donnerait deux partleulières pour les prémisses, et rendrait le syllogisme impossible. Voir plus haut, § 9. La contradictoire de attribué à tout corbeau; Blanc n'est la particulière négative est l'univer- attribué à aucun corbeau. selle affirmative. - De plus... C'està-dire que substituant dans la mi- sion variable : Substance est attribué neure cette forme : n'est pas à tout, à celie-ei : n'est pas à quelque, on obtiendra également dans la conclusion la forme substituée : n'est pas à tout .- La démonstratjon serait la même, c'est-à-dire, par réduction à con est empruntée à Isingrinius qui l'absurde.

\$ 17. Mode inutile OA, qui donne,

se convertir qu'en particulière affir- seion les termes, une conclusion tautôt affirmative, tantôt négative, c'est-a-dire qu'ii ne donne pas de conclusion nécessaire : Substance est

g 18. Mode inntile IE, à concluà toute pierre; Substance n'est attribué à aucune science. - Dans cet exemple, l'edition de Berlin substitue dans le texte unité à pierre, sans indiquer aucune autorité. Cette le-

la donne aussi sans la justifier. \$ 21. Mode inutile EO, Neige n'est

d'abord privatives, et que l'universel soit joint à l'extrême majeur, par exemple que M ne soit à aucun N, et qu'il ne soit pas à quelque O. N peut également être à tout O, et n'être à aucun. Termes de la négation universelle : noir, neige, auimal. On ne peut pas trouver de termes pour l'affirmation universelle, puisque M à la fois est à quelque O, et n'est pas à quelque autre O: ear si N est à tout O, et que M ne soit à aucun N, M ne sera non plus à aucun O; mais l'on a supposé qu'il était à quelque O. Donc il n'est pas possible de trouver des termes de ce genre : mais il faut démontrer eeci en observant que la proposition est indéterminée; en effet, puisqu'il est vrai aussi de dire que M n'est pas à quelque O, même quand il n'est à aucun, et comme, lorsqu'il n'est à aucun O, il n'y a pas de syllogisme, il est évident qu'il n'y en aura pas davantage dans le cas actuel 6 22. Supposons ensuite que les deux propositions soient attributives, et que l'universel ait toujours la même place, par exemple, que M soit à tout N, et à quelque O; N alors peut être à tout O

attribué à aucun animal. - Puisque M à la fois est, c'est-à-dire, quand le moyen peut être affirmé d'une partie du mineur, et nié de l'autre. En effet, si l'on pouvait obtenir cette conclusion affirmative: N est à tont O, comme on a obtenu d'abord cette négative : N n'est à aucun O, on aurait en gardant la majeure : M n'est à aucun N. cette conclusiou : M n'est à ancun O, contradictoire de la mineure admise : M est à quelque O. -Il n'y a pas de syllogisme... On a démontré, plus haut, § 12, qu'avec deux universelles negatives EE, le syllogisme est impossible. La néga- y rentre l'est également.

tive O du mode EO, rentre dans l'universelle négative E : donc il n'y aura pas davantage de syllogisme ici. \$ 22. Mode inutile AI, à conclusion variable. Pas de conclusion universelle affirmative, si ce n'est en contredisant la mineure d'abord admise,-Dite plus haut, & précédent. - L'indéterminé de la proposition, I particulière affirmative, est indeterminée en ce sens an elle neut être vraje en même temps que son universelle affirmative A: or, on a démontré que ce mode AA était inutile, plus haut, \$ 11: done Al qui ou n'être à aucun. Les termes de la négation universelle sont : blane, evgne, pierre. Il n'y en aura pas pour l'affirmative universelle, par la raison déjà dite plus haut; et il faut démontrer ceci par l'indéterminé de la proposition. § 23. Avec l'universel joint à l'extrême mineur, en supposant que M ne soit à aucun O, et qu'il ne soit pas à quelque N, N alors peut être à tout O ou n'être à aveun O. Termes de l'affirmation : blanc, animal, corbeau; de la négation : blanc, pierre, corbeau. § 24. Mais, si les propositions sont attributives, les termes de la négation seraient : blanc, animal, neige; et de l'affirmation : blanc, animal, evgne. § 25. Il est donc clair que, quand les propositions sont de même forme, et que l'une est universelle, l'autre particulière, il n'y a pas de syllogisme possible. § 26. Il n'y en a pas non plus, si le moyen est ou n'est pas particulièrement à l'un et à l'autre extrême, ou bien si particulièrement il est à l'un et n'est pas à l'autre, ou bien s'il n'est à aueun des deux en entier, ou s'il est d'une manière indéterminée, Termes communs de tous ces cas : blanc, animal, homme; blanc, animal, inanimé. § 27. En résumé, on voit que, quand les termes sont les uns envers les autres comme on l'a dit, il y a nécessairement syllogisme, et que, s'il y a syllogisme, il faut

g 23. Mode inutile OE, à conclusion variable.

§ 24. Mode Inutile IA, à conclusion variable. — Propositions attributives, c'est-à-dire, avec une majeure particulière affirmative, et une mineure universelle de même qualité, d'après la supposition du § 23. cessaires de qualité dans les prémisses, la quanlité restant la même, on a d'une part : Animal est attribué à tout homme; d'autre part, Animal n'est attribué à aucun être inanimé.

<sup>§ 26.</sup> Modes inutiles II, OO, IO, OI; avec toutes les modifications né-

<sup>§ 27.</sup> Comme on l'a dit, à savoir que la majeure est universelle, et les propositions de qualité différente, l'une étant affirmative, tandis que l'autre est négative.

nécessairement que les termes soient dans ces relations. § 28. Il est évident, en outre, que tous les syllogismes de cette figure sont incomplets, puisque tous ne concluent que par l'addition de quelques données, lesquelles sont ou nécessairement renfermées dans les termes, ou admises à titre d'hypothèses, comme dans le cas où nous démontrons par l'absurde. § 29. On voit enfin que, dans cette figure, il n'y a pas de syllogisme affirmatif, mais que tous y sont privatifs, les universels comme les particuliers.

### CHAPITRE VI.

Troisième figure du syllogisme. - Définitions de la figure, du moven, des extrêmes. - Modes universels - Modes particuliers. - Modes concluents réduits à 6 : 10 asyllogistiques éliminés. - Propriétés générales de la troisième figure.

§ 1. Lorsqu'à l'égard d'un même terme les autres termes sont, l'un attribué universellement, et l'autre nié de même, ou bien lorsque tous deux sont ou ne sont pas universellement à ce même terme, j'appelle cette figure la troisième. 6 2. Je nomme ici moven le terme auquel nous attribuons les deux autres, extrêmes les termes at-

la seconde ligure: Tous les syllogismes y sont incomplets; ils sont tous identique à celle de la première.

\$ 1. Cette definition, comme celles est le plus proche.

88 38, 39. Propriétés générales de des deux premières figures , ne s'applique qu'aux modes universels.

\$ 2. Le moyen est sujet des deux negatifs, soit universels soil particu- autres termes. Les trois termes pour liers.- La méthode suivie pour l'ex- cette figure étant représentés par P position de cette seconde figure, est R S, P le majeur est le plus éloigné de S le moven, et R le mineur en tribués, extrême majeur celui qui est le plus éloigné du moyen, extrême mineur celui qui en est le plus rapproché. § 3. Le moven est en dehors des extrêmes, et il est le dernier par sa place. § 4. Dans cette figure il n'y a pas non plus de syllogisme complet, § 5, mais le syllogisme est possible, que les termes soient joints au moyen universellement ou non universellement. & G. Les termes

8 3. Le moyen, dans la troisième figure, est comme, dans la seconde, placé en debors des extrêmes, et non au milieu comme pour la première. Seulement ici, ii est le dernier an licu d'être au premier rang. parce que, dans le mode d'énonciation adopté par Aristote, le sujet ne vient jamais qu'après l'attribut.

\$ t ... Non plus, que dans la seconde. Voir au ch. precedent, \$ 4. \$ 6. Mode AA . DArAptl , reduit à Darif de la première figure, commo l'indique D, par la couversion de la mineure universelle affirmative, comme l'indique P. - Bédnetion à l'absurde... exposition. La methode de réduction à l'absurde a déjà été exposée plus hant, ch. 5, \$ 9. Elle consisterali ici à prendre la contradictoire de la conclusion dont on se servirait comme majeure dans un nouveau syllogisme, gardant pour mineure la mineure nième du premier. On obtiendrait ainsi une conclusion contradictoire à la majeure du premier syllogisme qu'on avait d'ahord admise. Il s'ensuit que la seconde conclusion est fausse, et que par conséquent sa contradictoire est vraie, c'est-à-dire, la première conclusion qu'on avait d'abord révoquée en doute, et qu'on ne peut repousser un individu homme, Socrate, par

sans être conduit à une absurdité. On pourrait prendre la contradictoire de la conclusion pour mineure et non pour majeure; alors on obtiendrait une contradictoire à la première mineure admise, et je syllogisme scralt de la seconde figure; tandis que dans l'autre cas, il serait de la première. - L'exposition, je transcris le mot grec, consiste, comme on i'a dejà vu plus haut, ch. 2, \$6, à prendre, dans un terme général, i'un des termes particuliers qu'il renferme, et à pronver que ce qui évidemment convient à la partie convient aussi en partic an tout. L'exposition repose toujours sur des exemples frappants, connus de tous, et où la conclusion est de tonte évidence. lei donc li faudrait choisir dans la totalité du moven un individu pour lequel les attributs supposés au moven scraient de toute évidence. Ainsi, ponr prendre l'exemple des commentateurs, faisons ce syllogisme en Darapti : Raisonnable est attribué à tout homme; Animai est attribué à tout homme ; donc Raisonnable est attribué à quelque animal. Pour prouver cette conclusion, on expose un des éléments du moyen, c'est-à-dire que de sa totalité, on tire

donc étant universels, par exemple, P et R étant à tout S, il y aura ce syllogisme, que P est nécessairement à quelque R; car, la proposition universelle affirmative se convertissant, S sera à quelque R; mais, puisque P est à tout S, et S à quelque R, il y a nécessité que P soit à quelque R; et alors le syllogisme se forme dans la première figure. On peut encore faire cette démonstration par la réduction à l'absurde et par l'exposition; car, les deux termes étant à tout S, si l'on prend l'un des S, N par exemple, P et R seront à cet S, de sorte que P sera à quelque R. § 7. Si R est à tout S, et que P ne soit à aucun S, il y aura ce syllogisme que nécessairement P ne sera pas à quelque R. Le même mode de démonstration serait possible en convertissant la proposition R S; et l'on pourrait démontrer aussi par réduction à l'absurde, comme dans les cas précédents. § 8. Si R n'est à aucun S, et que P soit à tout S, il n'y aura pas de syllogisme. Termes de l'affirmation : animal, cheval, homme; et de la négation : animal, inanimé, homme. § q. Si les deux termes ne sont attribués à aucun S, il n'y aura pas nou plus de syllogisme.

est doué de raison; de plus, évidemment, c'est un être animé : donc ce qu'on attribue à Socrate peut être attribué aussi à quelque être animé : or on lui attribue d'être raisonnable; donc raisonnable est attribué à quelque animai; ce qui était à prouyer.

§ 7. Mode EA, FEIAptOn, ramené à Ferio de la première figure, par la conversion de la mineure en particulière, comme l'indique la lettre P. - Le même mode... comme dans le 8 précédent par réduction à la pre-

exemple. Or, évidemment, Socrate mière figure, en convertissant RS. - Par réduction à l'absurde, en prenant la contradictoire de la conclusion, en gardant la mineure du premier syllogisme, et en obtenant une nouvelle conclusion contradictoire à la majeure précèdemment admise.

§ 8. Mode inutile AE, à conclusion variable : Animal est attribué à tout chevai; Animai n'estattribué à aucun être inanimé.

\$ 9. Mode inutile EE, à conclusion variable : Animal estattribué à tout cheval: Homme n'est attribué à aucun chevai.

Termes de l'affirmation : animal, cheval, juanimé; de la négation : homme, cheval, inanimé : inanimé étant le moven. § 10. Tels sont les cas où, dans cette figure, il v aura et il n'y aura pas de syllogisme, avec des termes universels. En effet, les deux termes étant attributifs, il v aura ce syllogisme, que l'un des extrêmes est particulièrement à l'autre extrême. Lorsqu'ils sont privatifs, il n'y a pas de syllogisme; mais, lorsque l'un est privatif et l'autre affirmatif, si c'est le majeur qui est privatif et l'autre affirmatif, il y aura ce syllogisme, que l'un des extrêmes n'est pas particulièrement à l'autre extrême; autrement il n'y aura pas de syllogisme.

§ 11. Lorsque, par rapport au moyen, l'un des termes est universel et l'autre particulier, si tous les deux sont attributifs, il v a nécessairement syllogisme, quel que soit d'ailleurs celui des termes qui est universel. § 12. Si donc R est à tout S, et P à quelque S, nécessairement P sera à quelque R. Par la conversion de l'affirmative, S sera à quelque P; et, puisque R est à tout S, et S à quelque P. R sera aussi à quelque P. d où P aussi sera à quelque R. 6 13. Ensuite, si R est à quelque S et P à tout S, P sera nécessairement aussi à quelque R. Le mode de démonstration serait ici le même. 6 14. Et l'on peut démontrer encore, par la réduction à l'absurde et par

haul , ch. 5, \$ 16, pour conclusion. la lettre M.

<sup>§ 12.</sup> Mode IA DisAmis, réduit à l'indique l'initiale D, par la conver- mineure.

<sup>§ 10.</sup> Pour qu'il y ait syllogisme sion simple de la majeure et de la avec des prémisses universelles, il conclusion, comme l'indiquent les faut que la mineure soit affirmative. deux lettres SS, et par la transposi-Syllogisme est pris ici, comme plus tion des premisses comme l'Indique

<sup>§ 13.</sup> Mode Al DAllsi, réduit à Darii de la première figure comme Darii par la conversion simple de la

l'exposition, comme pour les cas précédents. § 15. Mais, si l'un des termes est attributif et l'autre privatif, et que l'attributif soit universel, avec le mineur affirmatif, il y aura syllogisme. En effet, si R est à tout S, et que P ne soit pas à quelque S, P nécessairement ne sera pas à quelque R ; car, s'il était à tout R, et que R fût à tout S, Paussi serait à tout S; ce qui est contraire à la supposition. On peut démontrer ceci sans la réduction à l'absurde, en supposant un des S auquel P n'est pas. § 16. Avec le majeur attributif, il n'y aura pas de syllogisme : par exemple, si P est à tout S, et que R ne soit pas à quelque S. Termes de l'affirmation universelle : animé, homme, animal. Pour la négation universelle, on ne peut trouver de termes, puisque R est à tel S et n'est pas à tel autre : car, si P est à tout S et R à quelque S, P sera aussi à quelque R; mais l'on avait supposé que P n'était à aucun R. Il faut ici procéder comme dans les cas précédeuts ; car, comme n'être pas à quelque est indéterminé, il est vrai de dire que ce qui n'est à aucun n'est pas non plus à quelque; or, quand on avait n'être à aucun, il n'y avait pas de syllogisme : donc il est évident qu'ici non plus il n'y en aura pas davantage. § 17. Si le privatif est

en Celarent : pour Datisi, par un

syllogisme en Ferio.

comme l'indique l'initiale B, par rè- dents... \$ 8. duction à l'absurde, comme l'inditoire de la première conclusion, on neure.

§ 14. Réduction, exposition, voir obtient une contradictoire à la ma-\$ 6. La réduction à l'absurde pour jeure précédemment admise. - En Disamis se fait par un syilogisme supposant..., c'est-à-dire par l'exposition d'un des termes.

8 16. Mode inutile AO. - L'on \$ 15. Mode OA, BrOcArdO, réduit avait supposé... pour obtenir l'unià Barbara de la première figure, verselle négative. - Cas précé-

\$ 17. Mode El FErIsOn, réduit que C; en prenant pour majeure dans à Ferio de la première figure par un second syilogisme la contradio- la conversion simple de la miuniversel et que le particulier soit affirmatif, pourvu que le majeur soit privatif et le mineur attributif, il y aura syllogisme; car, si P n'est à aucun S, et que R soit à quelque S, P ne sera pas à quelque R; et, de nouveau, l'on aura la première figure, en convertissant la proposition R.S. 6 18. Avec le mineur privatif, il n'v aura pas de syllogisme. Termes de l'affirmation : animal, homme, sauvage, et de la négation : animal, science, sauvage; le moyen, de part et d'autre, est sauvage. § 19. Si les deux termes sont privatifs, et que l'un soit universel, l'autre particulier, il n'y aura pas non plus de syllogisme. Avec un mineur universellement joint au moyen, termes de la négation : animal, science, sauvage, et de l'affirmation : animal, homme, sauvage. § 20. Si c'est, au contraire, le majeur qui est universel et le mineur particulier, les termes de la négation seraient : corbeau, neige, blanc;

£ 18. Mode inutile IE. à conclusion variable : Animal est attribué à tout homme; Animal n'est attribué à aucuue science

\$ 19. Mode inutile OE, a conclusion variable : Animal n'est attribué à aucune science; Animal est attribué à tout houme.

g 20. Mode inutile EO, à conclusion variable : Corbean n'est attribné à aueune neige. - On ne peut obtenir de conclusion affirmative, parce qu'avec la mineure O, il peut fois que quelque être blanc ne soit se faire que le mineur ne soit pas à pas corbeau, et qu'aucun être blanc une partie du moyen, et soit à une autre partie en même temps, c'est- cas, il n'y a pas de syllogisme posà-dire qu'on puisse tout aussi bien sible avec deux prémisses EE, comme l'aftirmer que le nier du moyen. on l'a prouvé \$ 9; il n'y en aura Supposons en effet qu'on ait une donc pas non plus ici, puisque EO conclusion affirmative universelle, rentre dans EE. Voir ch. 4, \$ 21.

P est à tout R ; la prenant ponr maieure d'un nouveau syllogisme, et y ajoutant la nouvelle mineure: R est à quelque S, on aura en Darii, la conclusion: P est à quelque S, contradictoire à la première maieure E: P n'est à aucun S; done on ne peut avoir de conclusion aftirmative universelle. De plus, O étant indéterminée, elle peut être vraie en même temps que son universelle de même forme E; ainsi il peut être vral à la ne soit corbeau. Or, dans ce dernier mais, pour ceux de l'affirmation, on ne saurait en trouver, si R est à tel S tandis qu'il n'est pas à tel autre; car, si P est à tout R, et R à quelque S, P sera aussi à quelque S; mais l'on supposait qu'il n'était à aucun. Il faut encore prouver ceci par le caractère indéterminé de la proposition.

§ at. Le syllogisme n'est pas possible non plus, si l'un et l'autre extrême sont ou ne sont pas particulièrement au moyen; si l'un y est et que l'autre n'y soit pas; que l'un soit particulièrement au moyen et que l'autre ne soit pas à tout le moyen; ou bien si les propositions sont indéterminées. Termes communs de tous ces cas : animal, homme, blanc; animal, inanimé, blanc,

§ 22. Telles sont évidemment les conditions pour que, dans cette figure, le syllogisme soit ou ne soit pas possible. Si les termes sont disposés comme on l'a dit, il y aura nécessairement syllogisme; et, s'il y a syllogisme, les termes seront nécessairement ainsi. § 23. Il est, de plus, évident que, dans cette figure, tous les syllogismes sont incomplets; car tous ne concluent qu'en ajoutant quelque donnée nouvelle. § 24. On voit enfin qu'il n'est pas possible, dans cette figure, d'obtenir de syllogisme universel, ni affirmatif, ni privatif.

\$21. Modes inutiles II, OO, IO, OI. la troisième figure : Tous les syllo-\$ 22. Comme on l'a dit, à savoir gismes sont incomplets ; pas de converselle et la mineure affirmative.

que l'une des prémisses doit être uni- clusion universelle. La méthode reste toujours semblable à celle des 86 \$3, \$4. Propriétés générales de deux premières figures : ch 4, 6 \$5.

#### CHAPITRE VII.

Modes indirects dans les trois figures. — Réduction des deux dernières figures à la première. — Réduction de tous les modes aux deux seuls modes universels de la première figure.

§ 1. Il n'est pas moins évident que, dans toutes les figures, au cas où il n'y a pas syllogisme, si les deux termes sont affirmatifs ou privatifs, ou tous les deux particuliers, il n'y a pas de conséquence nécessaire. § 2. Mais, si l'un est attributif et l'autre privatif, et que le privatif soit pris universellement, il y a toujours syllogisme du petit extrême attribué au grand. § 3. Par exemple, que A soit à tout B, ou à quelque B, et que B ne soit à aucun C; les propositions, en effet, pouvant se convertir, il y a

§ 1. Au car où il nig a par sylogisme, c'est-ò-dire, que les modes inutiles, indiqués dans les chapitres précédents pour les trois figures, ne peuvent conclure quand les premisses sont toutes deux affirmatives on négatives, on toutes deux particulières.

§ 2. Mais, quand les prémises sont de qualife différente, et que la négative est universelle. Il pent y avoir syllogisme, seulement ce n'est plus le grand extrême qui est couciu du petil, c'est au contraire le petit qui est attribue au grand. De la, le nom de modes indirects, parce que la conclusion est indirecte. Ce sont ces modes indirects, au nombre de cinq, deurs pour la première figure. un pour la seconde, et deux pour la trolsième, dont on a fait la quatrième figure; on l'attribne ordinairement à Galien; mais on doit évidemment la rapporter à Aristote. Voir pour cette question les Annexes à mon Mémoire sur la Logique, tom. 8.

§ 3. Par exemple que A soit à tout B... Mode indirect, PA-pESMO, réduit à Férrio, par la conversion de la majeure universelle affirmativen particulière, de la mineure universelle mégative en ses propres termes, et enfin la transposition des primisses.—On à quelque B... Mode indirect PrisEsmO, réduit aussi à Férrio par la convexion simple de la majeure et de la mineure, et la transposition des prémisses.

nécessité que C ne soit pas à quelque A. § 4. Et, de même, dans les autres figures, le syllogisme s'y obtient toujours par la conversion.

- 6 5. Il est encore évident que la proposition indéterminée, prise à la place de la proposition particulière attributive, donnera toujours le même syllogisme qu'elle dans toutes les figures.
  - 6 6. Il est également clair que tous les syllogismes
- 8 4. De même dans les autres figures... Aristote ne développe point sa pensée. Voici les modes indirects des autres fignres : FirEsmO, ponr la seconde, reduit à Ferio par la conversion simple de la mineure, et ia transposition des prémisses; pour la troisième, FApEmO, réduit à Ferio par la conversion particulière de la maleure et la transposition; et FrisEmO reduit à Ferio par la conversion simple de la majeure et la transposition. Ces einq modes indireets, se réduisant au même mode direct de la première figure, se forment tons avec une majeure aftirmative de quantité queiconque, et une mineure pniverseile pegative. Pour la première figure, ii faut convertir les deux prémisses; pour la seconde, la mineure sculement; et pour la troisième, la majeure. Dans toutes, il faut en ontre transposer les prémisses. Il faut remarquer de plus que les cinq modes indirects donnent tous nne conclusion partienlière négative, la seule qui ne puisse se convertir : autrement la conversion possible de la conclusion les la seconde figure ne se complètent rendrait des modes directs, comme enx-mêmes que par la première. Ferio, Festino, etc.
  - \$ 5. Attributive... Les commentateurs ont remarqué, avec raison, que ceel pouvait tout anssi bien s'appliquer à la partientière affirmative qu'à la négative, et que le mot de catégorique devait s'enteudre d'une manière générale. L'indéterminé, dans le syllogisme, équivaut au particutier.
  - 8 6. Ostensivement, r'est-à-dire, par démonstration directe. La conversion ramène toujours les syllogismes des deux dernières figures aux modes de la première; et quand on emploie la réduction à l'absurde. e'est encore dans la première que s'obtient le syilogisme de l'impossible. Aristote en donne nn exemple nouveau à la fin du paragraphe : Si A n'est à aueun B, etc., syilogisme en Celarent, pour démontrer, par l'absurde, que A est à queique B. La réduction à l'absurde ne donne pas toujours et nécessairement la première figure : mais si l'on réduit de la troisième à la seconde, par exemple, on n'obtient encore qu'un syilogisme incomplet, puisque cenx de

incomplets se complètent par la première figure; car tous concluent ou ostensivement ou par réduction à l'absurde; et, de l'une et l'autre facon, c'est la première figure qui est produite. S'ils se complètent ostensivement, c'est par la conversion qu'ils concluent, et l'on a vu que la conversion donnait toujours la première figure. S'ils sont démontrés par réduction à l'absurde, la supposition erronée que l'on fait donne le syllogisme dans la première figure. Soit, par exemple, un syllogisme de la dernière : si A et B sont à tont C, A est aussi à quelque B; car, si A n'est à aucun B, et que B soit à tout C, A ue sera à aucun C; mais on l'avait supposé à tont C. Et de même pour tous les autres cas.

§ 7. On peut même ramener tous les syllogismes aux syllogismes universels de la première figure. § 8. D'abord, ceux de la seconde se complètent évidemment par ceux-là, non pas tous de la même manière; mais les universels, par la conversion du privatif; et chacun des particuliers, par la réduction à l'absurde. § 9. Quant aux syllogismes particuliers de la première figure, ils sont complets par eux-mêmes; mais il serait encore possible de les démontrer, en les ramenant à l'absurde par la seconde figure. Par exemple, si A est à tout B, et B à quelque C, A sera aussi à quelque C; car, s'il n'est à

conversion du privatif... Cesare réduil à Celarent par la conversion simple de la majeure : Camestres reduit à Celarent par la conversion simple de la mineure et la transposition des premisses : - E chacun rent par réduction à l'absurde ,

\$\$ 7, 8. Les universels, par la et de même Baroco à Barbara. § 9. Quant aux syllogismes particuliers ... Pour prouver que Daris se redull à Celarent ainsi que Ferio, il montre d'abord que Darii se réduil à Camestres et Ferio à Cesare ; Or Camestres et Cesare se réduisent des particuliers... Festino à Cela- à Celarent, comme on vient de le aueun C, et qu'il soit à tout B, B ne sera non plus à aucun C; or, nous ne savons ceei que par la seconde figure. La démonstration serait eneore la même pour le privatif; car, si A n'est à aueun B et que B soit à quelque C, A ne sera pas non plus à quelque C; ear, s'il est à tout C, et qu'il ne soit à aueun B, B ne sera non plus à aueun C; et c'était là préeisément la moyenne figure. Ainsi done, comme tous les syllogismes de la moyenne figure sont ramenés aux syllogismes universels de la première, et que les syllogismes particuliers de la première sont ramenés à eeux de la moyenne figure, il est clair aussi que les syllogismes partieuliers de la première seront ramenés aux syllogismes universels de cette même figure, § 10. Enfin, les syllogismes de la troisième, si les termes sont universels, se complètent immédiatement par ees mêmes syllogismes. § 11. Et, si les termes sont particuliers, e'est par les syllogismes particuliers de la première figure; et eeux-ci viennent d'être ramenés aux universels. Ainsi donc, c'est à eux aussi que les syllogismes partieuliers de la troisième figure seront ramenés. \$ 12. Donc. en résumé, tous les syllogismes seront ramenés aux syllogismes universels de la première figure.

§ 13. On sait maintenant comment se forment les syllogismes qui affirment ou nient simplement l'existence.

sels... Darapti est ramené à Celarent , Felapton à Barbara par réduction à l'absurde. - Si les termes sont partieuliers ... Disamis ,

<sup>\$ 10.</sup> Si les termes sont univer- Barbara par réduction à l'absurde. \$ 13. Simplement l'existence, pour les opposer à ceux qui la nient ou l'affirment avec caractère de nécessité ou de contingence. Voir plus Datisi, ramenes à Darii, Ferison haut, ch. 2, \$ 1. li va exposer, dans à Ferio. Brocardo, quolque par- ies chapitres suivants, les syllogisticulier, se ramène directement à mes formes de propositions modales.

On les a vus d'abord chaeun dans une même figure, et l'on a vu ensuite leurs rapports, quand ils sont de figures différentes.

### CHAPITRE VIII.

Syllogismes des modales. — Syllogismes avec les deux prémisses marquées du caractère de nécessité.

- § 1. Comme c'est une chose fort différente que d'être simplement, et d'être nécessairement, et d'être d'une manière contingente; car bien des choses sont sans être nécessairement, et d'autres ne sont ni nécessairement ni même pas du tont, mais peuvent être; on conçoit sans peine que le syllogisme, dans chacnn de ces cas, sera différent aussi, et que les termes n'en seront pas semblables. Ainsi, tel syllogisme sera composé de termes nécessaires, tel autre de termes absolus, tel autre enfin de termes contingents.
  - § a. Pour les propositions nécessaires, il en est à peu
- § 1. Étre necessairement... Voir cessible; les terment plus bant, ch. 2, § 1. De termes qui exprimenta le subtessairement... abbenutes... abben

cessilé; jes termes contingents, ceux qui expriment la contingence, l'existence contingente.

§ 2. En these générale, les règles du syllogisme romposé de termes nécessaires sont les mêmes que pour les yflogisme composé de termes absons, à la seule différence de ceracière de nécessité. Il n'y a que deux exceptions à cect, et elles sont exposées au § sulvant.

près comme nour les propositions d'existence absolue; les termes, en effet, étant disposés de même, le syllogisme se produira, et ne se produira pas également, soit pour la simple existence, soit pour l'existence nécessaire affirmée ou niée. La seule différence, c'est qu'on ajoutera aux termes que la chose est ou qu'elle n'est pas, nécessairement. § 3. Le privatif, en effet, se convertit

8 3. Le privatif se convertit ... Voir plus haut, ch. 2, 8 2. - Etre dans la totalité, voir ch. 1, 8 11 .-Dans les autres cas... Dans les cas autres que les denx suivants, de la seconde et de la troisième figure.-La conclusion du nécessaire, e'est-àdire la conclusiou où la modale est marquée du caractère de nécessité. -Mais . dans la figure mouenne .... Voici la première exception : Baroco. - Et dans la troisième... Voici la seconde : Brocardo. Les syllogismes en Baroco et en Brocardo, quand les termes sont absolus, sont ramenés à la première figure par réduction à l'absurde , comme on l'a vu . ch. 5, § 16, et ch. 6, \$ 15: mais quand les termes sont nécessaires. on ne se sert pius de cette méthode; on emploie l'exposition qui donne un syllogisme nouveau propre à confirmer le premier, soit dans la seconde, soit dans la troisième figure. - Ne soient pas, c'est-a-dire, auquei l'un des deux extrêmes seulement puisse être attribué. Soit, par exemple, un syllogisme de termes nécessaires en Baroco: nécessairement tout homme est doué de raison : nécessairement quelque être binède n'est pas pourquoi Aristote ne se sert pas ici doué de raison : done nécessairement de la réduction à l'absurde. C'est que quelque être bipède n'est pas homme. la contradictoire d'une conclusion du

Pour contirmer ce syllogisme, ou peut, en s'attachant à l'nn des termes contenus sons le mineur, bipède, et exposant ce terme, prouver que la qualité d'homme ne îni convient pas; qu'on prenne, par exemple, parmi les bipèdes, oiseau; l'on obtient en Camestres une autre conciusion du nécessaire qui confirme la première : nécessalrement, tout homme est doué de raison : nécessalrement, aueun oiseau (bipède) n'est doué de raison : donc, nécessairement, aucun oiseau n'est homme : done aussi, nécessairement. quelque être bipède (l'olseau par exemple) n'est pas itomme, première conclusion qui est ainsi confirmée. - Pour Brocardo, on exposerait un terme contenu dans l'extension du moven; et on confirmerait en Felapton. Par cela même que la conclusion est modale nécessaire pour ic terme exposé, il s'ensuit que le terme plus général, dont il n'est qu'une partie, a aussi le caractère de nécessité, au moins dans une partie de son extension : nécessairement, quelque être bipède n'est pas homme. Alexandre d'Aphrodise explique

absolument de même; et nous garderons ici, dans un sens tout à fait parcil, les expressions : être dans la totalité, être attribué à tout. Dans les autres cas, on démontrera donc de la même manière, c'est-à-dire par la conversion, la couclusion du nécessaire, précisément comme on l'a fait pour les conclusions d'existence absolue. Mais, dans la figure movenne, lorsque l'universel est affirmatif et que le particulier est privatif; et, dans la troisième, lorsque l'universel est affirmatif et que le particulier est privatif, la démonstration ne se fera plus de même; mais alors il faudra exposer un terme auquel l'un et l'autre extrêmes ne soient pas, et construire le syllogisme relativement à lui; car il y aura conclusion du nécessaire pour ce terme ; et, si la conclusion est du nécessaire pour le terme ainsi exposé, elle le sera également pour une partie du premier terme ; car celui qu'on expose en est précisément une partie. Dn reste, les deux syllogismes se forment chacun dans la figure qui lui est propre.

nécessaire étant use proposition contingente, il y aurait cut, dans len modale con veau syllogiame, métange du contingent et du nécessaire, forme qui à dire, dans pas encore été exposée et qui ne le permeire ériter l'inconvenient de parter d'une de la sece préfér l'exposition qui donne de Renorde de préfér l'exposition qui donne de Renorde de modales nécessires, comme le premère syllogiame, à la réduction à ch. 9, 8, 1.

l'absurde qui devait contenir une modale contingente. — Dans la si-gur qui l'ui est porpre, c'est-dire, dans celle même où est forme le premier spilogiame, que le premier spilogiame, comentar est el a seconde comme Baroca comme Baroc

#### CHAPITRE IX.

Mélange de l'absolu (1) et du nécessaire dans la première figure.

— Règle générale : La majeure doit être modale nécessaire, pour que la conclusion le soit aussi.

— Examen des modes universels et des modes particuliers.

§ 1. Il arrive aussi quelquefois que, l'une des propositions seulement étant nécessaire, le syllogisme le soit aussi; mais ce n'est pas indifféremment l'une des deux propositions: il fant que ce soit la majeure. § 2. Par exemple, si l'on suppose que A soit ou ne soit pas nécessairement à B, et que B soit simplement à C, avec des

Absolu, signific lei proposition simple, c'est-à-dire, non modale.

 Le sullogisme en soit questi.

8 1. Le sullogisme en soit aussi, syllogisme pris encore pour conclusion. Il fant dire lei et dans les chapitres sulvants: la conclusion, le syilogisme, est du nécessaire, et non pas seulement, nécessaire, afin de distinguer le caractère de nécessité dont sont marquées ces modales, de la simple nécessité de conséquence gul accompagne toute conclusion syllogistique régulière, et dont il a été parlé dans la définition même du syllogisme, ch. 1, \$ 8. - Théophraste et Eudème, an rapport d'Alexandre, ne partageaient pas l'avis de lenr mattre, et ils soutenaient que l'une des prémisses étant nécessaire el l'antre absolue, la conclusion était tonjours absolue. Alexandre avail fait du reste un ouvrage spécial sur jeure.

les dissentlments logiques d'Aristote et de ses discipies. Il paralt se ranger ici à l'avis de Théophraste.

\$ 2. Que A soit ... , syllogisme formé d'une modale nécessaire universelle affirmative, d'une mineure simple de même qualité; - et ne soit pas, syllogisme formé d'une modale nécessaire universelle négative avec nne mineure simple universelle affirmative. Le premier syllogisme est en Barbara, le second en Celarent. L'un et l'autre ont pour conclusion une modale nécessaire. - C étant un des B, c'est-à-dire que C le mineur est snjet de B le moven, dans la première figure. - De l'une ou de l'autre de ces formes, c'est-à-dire que la conclusion du nécessaire sera tantôt affirmative, tantôt négative, selon la qualité même de la mapropositions ainsi formées, A sera ou ne sera pas nécessairement à C; ear, A étant ou n'étant pas nécessairement à tout B, et C étant un des B, il est évident que C aussi sera nécessairement de l'une ou de l'autre de ces formes, 63, Mais, si A B n'est pas nécessaire, et que B Cle soit, la conclusion ne sera pas du nécessaire; car, si elle en était. A serait nécessairement à quelque B, par la première et la troisième figure : ce qui est faux ; car B peut être tel que A ne puisse lui être aucunement. On peut voir, en outre, par les termes seuls, que la conclusion ne sera pas du nécessaire; par exemple, soit A mouvement, B animal, et C homme; l'homme est nécessairement animal; mais l'animal ne se meut pas nécessairement non plus que l'homme. § 4. Et, de même, en supposant A B privatif; car la demonstration serait pareille. § 5. Quant aux syllogismes particuliers, si la proposition

§ 3. AB n'est pas necessaire, c'est-à-dire , la majeure , et que sa mineure BC le soit, la conclusion ne sera plus du nécessaire; car il faudrait que la maieure AB fût du nécessaire aussi, et ceci se prouverait por reduction à l'absurde dans la première figure ou dans la troisième. On peut s'en assurer en prenant un syllogisme en Barbara, avec majeure simple et mineure nécessaire. La conclusion sera simple. Puis on prendrait cette conclusion pour en faire dans un syllogisme en Darapti ou en Darii uue majeure, qu'on modificrait par le caractère de nécessité. On obtiendrait ainsi une conclusion da nécessaire contradictoire à la majeure simple admise dans le premier syllogisme. - L'homme est nécessairement animal, mineure; - l'ani- culiers, Daris, Ferio, c'est qu'en

mal ne se meut pas nécessairement. majeure; - non plus que l'homme, conclusion. Le syllogisme entier serait en Barbara : Tout animal se meut; il est nécessaire que tout homme soit animal ; donc tout homme se meut, mais non nécessaire-

§ 4. AB privatif, c'est-à-dire, en faisant la majeure simple universelle privative, et le syllogisme en Celarent avec une mineure nécessaire; -la démonstration serait la même, c'est-à-dire qu'on réduirait à l'absurde, comme plus haut, par la troisième figure et la première, en Felapton, et en Ferio. La conclusion ne serait pas du nécessaire non plus que pour le syllogisme en Barbara. \$5. Quant aux sullogismes partiuniverselle est nécessaire, la conclusion sera du nécessaire aussi; quand, au contraire, c'est la particulière qui est nécessaire, la conclusion n'est plus du nécessaire, la proposition universelle étant d'ailleurs privative ou affirmative. § 6. Ainsi d'abprd, supposons que l'universel soit nécessaire, et que A soit nécessairement à tout B, et que B soit simplement à quelque C, il faut alors que A soit nécessairement à quelque C; car C est sujet de B, et l'on supposait que A était nécessairement à tout B, § 7. Il eu est de même si le syllogisme est privatif, et la démonstration sera toute pareille. § 8. Mais, si c'est le particulier qui est nécessaire, la conclusion ne sera pas du nécessaire; car ceci u'a rien d'absurde, non plus que pour les syllogismes universels, § q. Même règle pour les

effet dans l'ou et dans l'autre, la proposition universelle est la majeure, tands que la proposition particulière est la mineure. Or il a céc établi plus haut, 8 1, qu'il faliait que la majeure fit du nécessaire pour que la conclusion en fit aussi.—
Pricatire ou affernatire. A daus Darii, E dans Ferio.

§ 6. Ainti d'abord..., syllegisme en Darii avec majeure modale nécessaire et mineure simple; la conclusion sera du nécessaire et particulière.

§ 7. Si le syllogisme est privatif, Ferio, syllogisme pour couclusie. La majeure serait une modale nécessaire universelle négative; la mineure simple et particulière affirmative : la conclusion serait alors une modale nécessaire particulière négative.

8 8. Si e'est le particulier qui est Alexandre.

nécessaire, la conclusion n'est plus du nécessaire, parce qu'alors c'est la mineure qui est nécessaire, taudis qu'il faut toujours que ce soit la majeure, d'après le § 1. — Pour les syllogismes universels, §§ 3 et 4.

§ 9. Pour les syllogismes particuliers privatifs. Ferio avec maieure simple et mineure nécessaire. La conclusion ne sera pas du necessalre, d'après les règles antérieures et surtout celle du \$ 1. Eudème et Théophraste, comme on l'a vu au & 1, soutenaient que dans tous les cas le mélange du nécessaire et de l'absolu donnalt une conclusion absolue: mais les propositions absolues prises pour exemples par les deux disciples sont plutôt contingentes; et les conclusions ainsi obtenues sont au fond des contingentes mises seulement sous forme d'absolues, ainsi que le remarque

syllogismes particuliers privatifs. Termes: mouvement, animal, blanc.

# CHAPITRE X.

Mélange de l'absolu et du nécessaire dans la seconde figure. — Règle générale: Pour que la conclusion soit modale nécessaire, il faut que la proposition universelle négative le soit aussi. — Examen des modes universels et des modes particuliers.

§ 1. Dans la seconde figure, si la proposition privative est nécessaire, la conclusion aussi sera du nécessaire : si c'est l'affirmative qui est nécessaire, la conclusion n'en sera pas. § 2. Supposons d'abord que la privative est nécessaire, et que A ne puisse être à aucun B, et qu'il soit simplement à G, comme la proposition privative se convertit, B ne peut non plus être à aucun A; mais A est à tout C: donc B ne peut être à aucun C; car C est sujet de A. § 3. Il cu est de même encore si l'on suppose

§ 1. Règle générale comme au disbut du chapter précédent : Dour que dans la seconde figure la conclusion soft une modale nécessire, quant l'une des premises est simple, et l'autre marquie du caractère de nécessité, il faut que ce soit l'universelle négatire qui soft nécessaire, majeure ou mineure.

§ 2. Il faut remarquer que dans ce chaptire, hien qu'il s'agisse de la seconde figure, Aristote conserve néanmoins les lettres de la première. Le moyen est donc ici représenté par A, attribut des deux extrêmes. — Que la pricative est nécessiaire, syllogisme en Casare avec majeure nécessaire, mineure simple, et conclusion modale nécessaire, réduit à Celarent par la conversion simple de la majeure; — sujet de A, le texte dit sous A, c'est-à-dire, compris dans la totalité de la totalité au

\$3. C privatif, c'est-à-dire si c'est la mineure et non plus la majeure qui est privative. Le syllogisme est alors en Camestres, avec majeure simple, mineure nécessaire et con-

C privatif. En effet, si A ne peut être à aucun C, C non plus ne peut être à aucun A; mais A est à tout B, de sorte que C ne peut être à aucun B; c'est donc encore la première figure qui revient : donc B ne pourra être davantage à C; car ici la conversion est également possible. § 4. Si c'est la proposition attributive qui est nécessaire, la conclusion ue sera pas du nécessaire. En effet, supposons que A soit nécessairement à tout B, et qu'il ne soit simplement à aucun C, le privatif étant converti, on obtient la première figure : or, on a démontré que, quand la proposition privative dans la majeure n'est pas nécessaire, la conclusion n'est pas non plus du nécessaire; donc elle n'en scra pas davantage pour le cas supposé ici. § 5. De plus, si la conclusion est du nécessaire, elle a cette forme que C nécessairement n'est pas à quelque A; car si B nécessairement n'est à aucun C, C nécessairement non plus ne sera à aucun B; mais il est nécessaire que B soit à quelque A , puisque A était nécessairement à tout B: donc il est nécessaire que C ne

clusion du necessaire. Il se réduit aussi à Celarent, par la conversion simple de la mineure, et la transposition des prémisses; — également possible, c'èch-d-lire que B, proposition universelle négative, se convertit comme AC, qui est une proposition de mène qualité.

§ 4. On a démontré, Voir ch. précédent, § 4: le syllogisme est en Camestres, réduit à Celarent. — Étant converti, il faut ajouter : et les prémisses étant transposées.

§ 5. Démonstration par réduction à l'absurde pour confirmer la démonstration précédente. La conclu-

sion du syilogisme précédent était ; B n'est à aucun C, sans caractère de nécessité. Supposons, contre la démonstration, qu'elje puisse avoir ce caractère, on a alors : nécessairement B n'est à aucun C, et par conversion simple : nécessairement C n'est à aucun B; mais d'après la majeure du syllogisme précédent : nécessairement A est à tont B, on a pour mineure convertie de celui-ci : nécessairement B est à quelque A; et enfin la conclusion : necessairement C n'est pas à quelque A, proposition opposée à la mineure du premier syllogisme que C n'est à aucun A.

soit pas à quelque A; mais rien n'empêche que A ne soit pris de telle sorte qu'il puisse être à tout C. § 6. Il est possible même, par la seule exposition des termes, de démontrer que la conclusion u'est pas absolument du nécessaire, mais qu'elle n'est du nécessaire qu'avec les conditions posées. Soit, par exemple, A animal, B homme, C blane, et que les propositions soient de la même forme, il est possible que animal ne soit à aucun être blane ; homme alors ne sera non plus à aucun être blane, mais non pas du tout nécessairement; car il se peut que l'homme devieune blanc, mais non pas cependant tant qu'animal ne conviendra à aucun être blanc : ces conditions une fois admises, la conclusion sera du nécessaire, mais elle n'en sera pas absolument parlant.

§ 7. Il en sera de même encore pour les syllogismes particuliers. Ici aussi, quand la proposition privative est universelle et nécessaire, la couclusion sera également du nécessaire. Si, au contraire, c'est la proposition attributive qui est universelle et nécessaire, et que la privative soit particulière et non nécessaire, la conclusion ne sera pas du nécessaire. § 8. Soit done d'abord la proposition privative universelle et nécessaire: que A, par

l'exposition des termes, que la con-homme n'est attribué à aucun être clusion ne peut être du nécessaire. blanc. - De la même forme, c'est-à-dire comme plus haut, \$ 4, que la majeure est une modale nécessaire majeure nécessaire universelle néuniverselle affirmative, et la mi- gative, mineure absolue particulière neure simple universelle négative. affirmative, et conclusion du néces-Le syllogisme est de nouveau en Ca- saire, particulière négative, réduit à mestres : necessairement animal est Ferio, par la conversion simple de attribué à tout homme : animal n'est la majeure.

\$ 6. Irémonstration nouvelle, par attribué à aucun être blanc : donc

§ 7. Mème règle qu'au § 1. \$ 8. Syllogisme en Festino, avec exemple, ne puisse être à aucun B, mais qu'il soit à quelque C, le privatif pouvant se convertir, B ne pourra être non plus à aucun A; mais A est à quelque C, donc B nécessairement n'est pas à quelque C.

§ q. D'autre part, que la proposition attributive soit universelle et nécessaire, et que l'affirmation soit jointe à B. Si A est nécessairement à tout B, et qu'il ne soit pas à quelque C, il est évident que B ne sera pas à quelque C, mais non pas nécessairement; car ici les termes utiles à la démonstration seront les mêmes que pour les syllogismes universels. § 10. Mais dans le cas même où la proposition privative nécessaire est particulière, la conclusion ne sera pas du nécessaire; du reste, la démonstration aurait lieu avec les mêmes termes.

§ 9. Soit jointe à B, c'est-à-dire dire, pour les syllogismes à conclules syllogismes universels, c'est-à- lue particulière negative.

dans la majeure. Syllogisme en Ba- sion universelle : plus haut, \$ 2, 3, 4. roco, avec majeure nécessaire uni- \$ 10. Autre syllogisme en Baroco, verselle affirmative, mineure simple avec majeure absolue universelle afparticulière négative, et conclusion firmative, mineure nécessaire partisimple particulière négative. - Pour culière négative, et conclusion abso-

## CHAPITRE XI.

Mélange de l'absolu et du nécessaire dans la troisième figure. — Règle générale: Avec deux affirmatives, la conclusion est modale nécessaire, si la prémisse universelle est nécessaire; avec une seule affirmative, si l'universelle négative est nécessaire. — Exame de tous les modes.

- § 1. Dans la deruière figure, les termes étant universels relativement au moyen, et les deux propositions étant attributives, il suffit que l'une des deux indifféremment soit nécessaire, pour que la conclusion soit également du nécessaire. L'une étant privative et l'autre attributive, și c'est la privative qui est nécessaire, la conclusion scra aussi du nécessaire; elle n'en sera pas, și c'est l'attributive qui est nécessaire; elle n'en sera pas, si c'est l'attributive qui est nécessaire; elle soine de deux propositions soient attributives, et que A et B soient à tout C, et que A C soit nécessaire; puis donc que B est à tout C, C aussi sera à quelque B, car la proposition universelle se convertit en partieulière. Ainsi, A étant nécessairement à tout C, c' C à quelque B, nécessaire;
- § 1. Rigle générale, comme aux deux chapitres précédents, pour la troisième figure: ¿ Avec les prémises afirmatives, la conclusion est modale nécessaire, si la prémiseo aniverselle est nécessaire: a voc l'une des prémises négatives, il n'y a de conclusion du nécessaire que si l'universelle négative est nécessaire.

\$ 2. Aristote se sert encore ici, à la premie comme pour la seconde figure, des ch. 19, \$ 6.

lettres de la première; C est donc moyen. — Syllogisme en Derapti, avoc majeure universelle affirmative necessire, mineure simple universelle affirmative, et conclusion modale nécessaire particulière affirmative. Il se réduit à Darif de la première de la mineure. — On revient da première gaure, voir plus haut, da première gaure, voir plus haut,

ment aussi A sera à quelque B; car B est sujet de C. On revient donc à la première figure. § 3. On démontrera de la même façon, si c'est B C qui est nécessaire; car C peut se convertir en quelque A; de sorte que, si B est nécessairement à tout C, et que C soit à quelque A, B sera nécessairement aussi à quelque A. § 4. D'autre part, soit A C privatif, et B C affirmatif, et que le privatif soit nécessaire : l'affirmative étant convertie, C sera à quelque B; mais A nécessairement n'est à aueun C, A, nécessairement, non plus ne sera pas à quelque B; car B est sujet de C. § 5. Si c'est l'attributif qui est nécessaire, la conclusion ne sera pas du nécessaire. Soit, par exemple, BC attributif et nécessaire, et A C privatif et non nécessaire, l'affirmatif étant converti, C sera nécessairement à quelque B; de sorte que, si A n'est à aucun C, et que C soit à quelque B, A ne sera pas nou plus à quelque B, mais non pas nécessairement; car il a été démontré, dans la première figure, que, si la proposition privative n'est pas nécessaire, la conclusion n'est pas non plus du nécessaire.

8 3. Si c'est BC qui est nécessaire, c'est-à-dire , si c'est la mineure au lieu de la majeure. Le syllogisme est nécessaire particulière affirmative. encore en Darapti, avec majeure simple universelle affirmative, mineure nécessaire universelle affirmative, et conclusion modale nécessaire particulière affirmative. On le réduit à Darii, par la conversion particulière de la majeure, la transposition des prémisses afin d'avoir nne majeure nécessaire, et la conversion simple de la conclu-

majenre nécessaire universelle né- \$7.

gative, mineure simple universelle affirmative, et conclusion modale réduit à Ferio par la conversion particulière de la mineure.

\$5. Autre syllogisme en Felapton; mais ici c'est la mineure qui est modale pécessaire, au lieu de la majeure. - BC mineure, AC majeure. - Majeure simple universelle négative, mineure nécessaire universelle affirmative, conclusion absolue particulière négative; réduction à Ferio par la conversion particulière de la \$ 4. Syllogisme en Felapton, avec mineure. - Il a éte démontré, ch. 9, 6. Ceci, du reste, peut devenir évident d'après les termes seuls. Par exemple, que A soit bon, B animal, et C cheval : il se peut que bon ne soit à aucun cheval; mais animal est nécessairement à tout cheval; pourtant il n'est pas nécessaire que quelque animal ne soit pas bon, puisqu'il est possible, au contraire, que tout animal soit bon; ou bien, si cette dernière supposition n'est pas admissible, il faut prendre un autre terme, dormir ou veiller, attributs dont tout animal est susceptible. § 7. On voit donc, quand les termes sont universels relativement au moyen, dans quels eas la conclusion sera du nécessaire.

§ 8. Soit maintenant l'un des termes universels et l'autre particulier : les deux propositions étant attributives, lorsque l'universel est nécessaire, la conclusion est également du nécessaire. Même démonstration que précédemment; car le particulier attributif peut aussi se convertir : si done B est nécessairement à tout C, et que A soit sujet de C, il est nécessaire que B soit à quelque

\$ 6. D'après les termes seuls, c'est-à-dire que l'évidence peut naître du simple examen de termes dont les rapports réels sont bien connus, et que i'on combinerait suivant les modes de la troisième figure. On sait d'abord qu'il est possible qn'aucnn cheval ne soit bon, majeure universelle négative : en second lieu , l'on sait que nécessairement tout chevai est animal, mineure nécessaire universelle affirmative; on en conclut simplement que quelqu'animal n'est pas hon .- Un autre terme, c'est-à-dire, substituer à : bon, evidemment encore à tout animai, gisme en Disamis.

par exemple, veiller ou dormir. 8 8. Syllogisme en Disamis, avec majenre simple affirmative particulière, mineure nécessaire universelle affirmative, ct conclusion modele nécessaire particulière affirmative. BC minenre, AC majeure. - Oue précédemment, ch. 9, 8 6. - Syllogisme en Daríi avec majeure et conciusion modales nécessaires, et auquel a été ramené Disamis par conversion simple de la majeure et de la conclusion, et par transposition des primisses. - Car il y a conversion, c'est-à-dire que par la conversion un autreattribut qui appartienne plus on peut retrouver le premier syllo-

A; mais, si B est à quelque A, il est nécessaire aussi que A soit à quelque B; car il y a conversion. § 9. Il en serait de même si A C était nécessaire en même temps qu'il est universel: car B est sujet de C. 6 10. Si c'est le particulier qui est nécessaire, la conclusion ne sera pas du nécessaire, § 11. Soit, par exemple, B C particulier et nécessaire, et que A soit à tout C, mais non toutefois nécessairement, en convertissant BC, on revient à la première figure; et la proposition universelle n'est pas nécessaire, mais c'est la particulière qui l'est. Avec des propositions de ce genre, la conclusion n'était pas du nécessaire : elle n'en est pas davantage ici. § 12. On peut voir ceci d'après les termes seuls : que A soit veille, B bipède, et Canimal; il est nécessaire que B soit à quelque C, mais A peut être à tout C, et A n'est pas nécessairement à B; car il n'est pas nécessaire que quelque bipède soit endormi ou éveillé. § 13. On pourrait également démontrer ceci par les mêmes termes, quand bien même la proposition AC serait particulière et nécessaire.

- gisme en Datisi avec majenre néces- saire et l'universei simple, la consalre, mineure simple, et conclusion clusion était simple et non pas momodale nécessaire, ramené à Darii dale nécessaire. Voir ch. 9, 8 9. par la conversion simple de la minenre.
- 8 10. Autre syllogisme en Datisi, où c'est la mineure et non plus la majeure qui est nécessaire.
- § 11. BC, mineure particulière affirmative nécessaire. - A soit à tout C, mineure simple universelle affirmative. - Syflogisme en Datisi ramené à Darii par la conversion simnécessaire, dans la première figure, position des prémisses.
- 8 9. Si AC était nécessaire, syllo- lorsque le particulier était néces-
  - § 12. D'après les termes seuls, Voir plus haut, § 6. On a pour syllogisme en Datisi: Tout animal veille (mais non pas nécessairement); nécessalrement quelque animal est bipède : done quelque bipède veille (mais
- non pas nécessairement). § 13. Syllogisme en Disamis, avec majeure nécessaire, ramené à Darií par la conversion simple de la maple de la mineure. - Nétait pas du jeure et de la conclusion, et la trans-

§ 14. Soit maintenant l'un des termes attributif et l'autre privatif, si l'universel est privatif et nécessaire, la conclusion aussi sera du nécessaire. Par exemple, si Å ne peut être à aucun C, et que B soit à quelque C, il est nécessaire que Å ne soit pas à quelque B. § 15. Si c'est l'affirmatif qui est nécessaire, qu'il soit d'ailleurs universel ou particulier, ou bien si le privatif est particulier, la conclusion ne sera pas du nécessaire. Du reste, nous dirons ici ce que nous avons dit pour les cas anté-rieurs. Termes, quand l'universel attributif est nécessaire: veille, auimal, homme, homme étant pris pour moyen terme; et quand c'est le particulier attributif qui est nécessaire iveille, animal, blanc. En effet, il est nécessaire que animal soit à quelque être blane; mais veille peut n'être à aucun; et il n'est pas non plus nécessaire que n'être à aucun; et il n'est pas non plus nécessaire que

§ 14. Syllogisme en Ferison, avec majeure necessaire et conclusion modale nécessaire, ramené à Ferio par conversion simple de la mineure.

8 15. Si c'est l'affirmatif qui est nécessaire, c'est-à-dire, si c'est la mineure. - Qu'il soit d'ailleurs universel ou particulier, soit en Brocardo, soit en Ferison. - Pour les cas antérieurs. Voir 88 5 et 10, où par la conversion on obtenalt dans la première figure une mineure nécessaire avec une majeure simple, cas qui ne pouvait donner de conclusion modale necessaire, Voir cb. 9, \$1. - Quand l'universel attributif est nécessaire, syllogisme en Brocardo : Quelque bomme ne vellle pas; il est nécessaire que tout homme soit animal; donc quelque animal ne

veille pas (mais non pas nécessalrement . - Le particulier attributif qui est nécessaire, syllogisme en Forison : Aucun être blanc ne veille : il est nécessaire que queique être blanc soft animal; done quelque animal ne veille pas (mais non pas nécessairement). - Où la proposition particulière privative, syllogismeen Brocardo avec majeure nécessaire : Il est nécessaire que quelque animal ne soit pas bipède; tout animal se ment : donc quelque être qui se meut n'est pas bipède (mais non pas nécessairement). - Il paratt que dans les éditions antérieures à Alexandre, on Ilsait : Bipéde étant le moyen, au lleu d'animal. C'est Alexandre qui a fait cette correction, indispensable, comme il l'atteste luimême.

veille ne soit pas à quelque animal. Pour le cas où la proposition particulière privative est nécessaire, les termes seraient : bipède, mouvement, animal, animal étant le moyen.

## CHAPITRE XII.

Comparaison de l'absolu et du nécessaire. - Règles générales des conclusions absolues et des conclusions modales nécessaires.

- § 1. Il est donc évident qu'il n'y a de syllogisme absolu qu'autant que les propositions sont absolues toutes deux; mais pour qu'il y ait syllogisme du nécessaire, il suffit que l'une des deux seulement soit nécessaire. § 2. De part et d'autre, il faut tonjours, les syllogismes d'ailleurs étant privatifs ou affirmatifs, que l'une des propositions soit pareille à la conclusion; en disant pareille,
- \$ 1. Syllogisme absolu, syllogisme pris encore pour conclusion. Absolu veut dire ici que la conclusion n'est pas modale. Il faut sousentendre : affirmatif , après absolu : car il y a des conclusions absolues, même quand l'une des prémisses seulement est absolne : mais il n'y a de conclusions affirmatives que quand les prémisses sont affirmatives toutes les deux. Alexandre trouve donc, avec raison, que cette règle d'Aristote est trop générale, et qu'il gure pour laquelle elle est juste, au \$ 1, et ailleurs.

L'expression d'Aristote, en grec. porte avec elle l'idée d'affirmation de simple existence, d'existence absolue et non modale. Alexandre propose d'entendre ici ces mots dans le sens d'aftiruation simplement, et alors la règle d'Aristote sera vraie. - Absolues toutes deux, sous-entendu encore: affirmatives.

\$ 2. De part et d'autre, c'est-adire, pour les conclusions absolues et les conclusions modales nécessaires. - Les syllogismes d'ailleurs, faut la restreindre à la troisième fi- c'est-à-dire, les conclusions, comme j'entends que si la conclusion est absolue, l'une des propositions aussi est absolue, et que si la eonclusion est du nécessaire, l'une des propositions en est aussi. On voit également que la eonclusion ne sera ni du nécessaire, ni absolue, à moins que l'une des propositions ne soit nécessaire ou absolue. § 3. Tel est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur le nécessaire, et sur la différence qui le sépare de l'absolu.

## CHAPITRE XIII.

Du contingent et des propositions modales contingentes.

- § 1. Après ceci, traitons du contingent, et disons quand, comment, et avec quels éléments il y aura syllogisme. § 2. Être contingent et contigent se disent d'une chose qui n'est pas nécessaire, mais dont la supposition n'implique aucune impossibilité; car c'est par homonymie que nous disons que le nécessaire même est contingent, 6 3. Que le contingent soit bien cela, c'est ce qu'on
- le mot : possible au mot : contingent . parce qu'il est plus clair, et surtout parce qu'il se prête mieux aux di- 3, g 5. verses locations dont il est fait usage
  - \$ 2. Par homonymie, c'est-a-dire, se confondent; et il établit d'abord

gent et impossible, \$ 3.

§ 1. Du contingent, j'al préféré en comprenant sous le même mot souvent, dans ce chapitre et ailleurs, deux idées différentes. Voir les Catégories, eb. 1, & 1, pour la définition d'homonyme, et plus haut, ch.

\$ 3 Toute cette théorie de la dans toute cette théorie. Aristote consécution des modales a été expolui-même autorise ce changement sée dans l'Herméneia, ch. 13, 8\$ 1 en mettant en rapport non contin- et suiv. Aristote veut prouver ici que le possible et le non-nécessaire peut voir sans peine dans les négations et les aflirmations opposées. Ainsi ces énonciations : Il n'est pas possible que ce soit — il est impossible que ce soit — il est nécessaire que ce ne soit pas, ou sont des propositions équivalentes, ou du moins elles se suivent les unes les autres. Donc aussi les propositions opposées à celles-là : Il est possible que ce soit — il n'est pas impossible que ce soit — il n'est pas nécessaire que ce ne soit pas, on seront équivalentes, ou du moins elles s'enchaineront mutuellement. Pour toute chose, en effet, il faut qu'il y ait, soit affirmation, soit négation. Ainsi donc le contingent sera non nécessaire, et le non nécessaire sera contingent. § (a. On doit remarquer que toutes les propo-

que les trois premières énonciations: Il nest possible, étc., etc., sont équivalentes entre elles; donc les trois énonciations opposés à celel-si-hi be seront aussi. Ur, dans cos dernières, le non nécessaire, le ona impossible, et le possible, sont mis au même rang; donc ils peuvent être pris l'un pour l'autre. — Pour toute chose en effet. Voir l'Herméneia, ch. 9, § 3.

§ 4. Toutes les propositions du contingent, c'est-à-dire, bottes les modales, qui indiquent une simple contingence. — Converties les unes dans les autres, ce n'est plus la même nuance du conversion que celle qui a cié indiquée plus haut, ch. 3, § 5. Aristote, du reste, se sert ict du même une Conversion, etj'ai dá sulver son exemple. Il veut dire seulement que, sans faire varier le mode, et tout en lul hisseant sa forme, ce qui est joint au mode, le sui-

iet, peut varier de l'affirmation à la négation. C'est que du moment qu'une chose est possible, elle peut. à la fois, être ou n'être pas. - Non pas que les affirmatives se convertissent dans les négatives, ainsi : Il est possible que ce soit, ne se change pas en : Il n'est pas possible que ce soit, mais bien en : Il est possible que ce ne soit pas. - Avec l'opposition, c'est-à-dire que les suiets du mode sont opposés, comme affirmation et négation. - Pour les autres cas, c'est-à-dire, pour la négation du mode, en prenant : Il n'est pas possible, à la place de : Il est possihie. - Pour les affirmatives particulières, telles que celle-ci : A peut être à quelque B, A pent ne pas être à quelque B .- Précédemment, ch. 3, § 7, et Herméneia, eb. 12, § 5.-Théophraste, au rapport d'Alexandre, n'admettait point cette théorie de son mattre, sur la conversion des sitions du contingent peuvent être converties les unes dans les autres. Par là je veux dire, non pas que les affirmatives se convertissent dans les négatives, mais que toutes celles qui ont la forme affirmative se convertissent avec l'opposition : par exemple, pouvoir être se convertit en pouvoir ne pas être, pouvoir être à tout en pouvoir n'être à rien, ou en pouvoir n'être pas à tout, et pouvoir être à quelque en pouvoir n'être pas à tout. Même méthode pour les autres cas. En effet, le contingent n'étant pas nécessaire, et le non nécessaire pouvant ne pas être, il est clair que si A peut être à B, il peut aussi ne pas y être; et que s'il peut être à tout B, il peut aussi ne pas être à tout B. Même raisonnement encore pour les affirmatives particulières, où la démonstration serait tonte semblable. C'est que les propositions de ce genre sont affirmatives et non pas négatives, et que le verbe pouvoir y occupe tout à fait la place du verbe être, aiusi qu'il a été dit précédemment.

§ 5. Ceci posé, remarquous encore que contingent a deux significations. D'une part, c'est ce qui est le plus labituel, mais suns caractère de nécessité ; par exemple, le grisonnement de l'homme, sa croissance, son dépérissement, et en général tout ce qui est dans l'ordre de la nature : car rien de tout cela n'est d'une nécessité constante, puisque l'homme n'existe pas toujours ; mais du moment que l'homme existe ou cela est de nye de set le plus ou du moins cela est le plus ordinairement. D'autre part, d'autre part

propositions contingentes. Elle est, du reste, parfaitement conforate à l'opinion d'Andronicus qui concelle qui est exposée dans l'Hermèneia; et Alexandre tire de cette traité.

le contingent est encore l'indéterminé qui peut être ainsi ou non ainsi. C'est, par exemple, que l'animal se meuve, ou qu'il survienne un tremblement de terre pendant qu'il se meut; et en général, c'est tout ce qui ne dépend que du hasard. En effet, rien de tout cela n'est par nature de telle façon plutôt que de la façon contraire. § 6. Chacun de ces deux contingents se convertit donc avec les propositions opposées, mais non pas de la même manière. Le contingent qui est naturel se convertit en contingent qui n'est pas nécessairement; c'est ainsi qu'il est possible que l'homme ne grisonne pas; le contingent indéterminé se convertit en contingent qui n'est pas plus d'une façon que de l'autre. § 7. Il n'y a pas de science ni de syllogisme démonstratif pour les contingents indéterminés, parce que le moyen terme alors n'est pas certain; mais il y en a pour les contingents naturels, et presque toutes nos recherches et nos pensées n'ont rapport qu'aux contingents de ce dernier genre. Les autres contingents peuvent bien aussi donner le syllogisme, mais ce n'est pas là qu'on le cherche habituellement.

\$ 6. Avec les propositions opposees, c'est-à-dire, quand les propoopposées sans que le mode change. Ainsi cette possibilité est toute naturelle : Il est possible que l'homme grisonne : car le plus ordinairement la tête de l'homme hlanchit avec l'age. Si l'on prend la proposition opposée : Il est possible que l'homme ne grisonne pas, ce possible n'a aun'est pas du tout nécessaire que l'homme ne grisonne pas; et le plus indéterminé se convertit, dans la ch. XI, § 15.

proposition opposée, en contingent tout aussi indéterminé que lui. Ainsitions, jointes au mode, deviennent si : Il est possible que l'homme marche: Il est possible que l'homme ne marche pas, sont deux possibles aussi indéterminés l'un que l'autre : vollà ce qu'Aristote veut dire par ceci : Le contingent indéterminé se convertit en possible qui n'est pas plus d'une facon que de l'autre. -Alexandre paraît avoir lu au début cun caractère de nécessité : car li de ce paragraphe : se convertit aussi avec les propositions opposées. Il propose de retrancher cette conjoncsouvent il grisonne. Le contingent tion que n'ont plus nos éditions. Voir

§ 8. Ceci, du reste, sera mieux expliqué encore dans la suite. Maintenant nous avons à dire dans quels cas. comment, et avec quels éléments se forme le syllogisme des propositions contingentes. § 9. D'abord, cette proposition : Il est possible que telle chose soit à telle autre, présente deux significations, exprimant à la fois ou bien que cette autre chose est, ou bien qu'elle peut être, Ainsi cette proposition : A peut être à ce à quoi est B, indique également ou la chose dont B est dit, ou la chose dont il peut être dit. Cette proposition, du reste, que A peut être à ce à quoi est B, revient absolument à celle-ci, que A convient à tout B. Donc évidemment, on trouve deux sens dans cette proposition : Il se peut que A soit à tout B. Voyons d'abord le cas où B peut être à la chose dont

1, ch. 6, \$ 10, ch. 8, \$ 3, ch. 30, et liv. 2, ch. t2, § 15 et suiv.

\$ 9. La distinction que fait ici Aristote est subtile; et l'on n'en voit nas très-nettement l'importance pour la théorie qui va suivre. La voici, en termes plus simples, si toutefois j'en al bien saisi le sens que les commentateurs n'ont pas éclairei. Quand on dit qu'il est possible qu'une chose soit à une autre, deux cas se présenteut : ou cette seconde chose existe réeliement, ou elle peut exister. Le mode ne préjuge rien sur l'existence absolue ou modale du sujet de la proposition. Soit par exemple : A peut être à tout B; ceia veut dire tout aussi hien que A est possible et que B est possible. On peut tour à tour deux prémisses coutingentes sera attribuer la contingence au premier tout à fait analogue à celle qu'il a ou au second terme. Cela est vrai : déjà suivic.

§ 8. Dans la suite, dans ce liv., mais il n'est pas facile de dire eu ch. 27, \$ 12, ct Derniers Anal., liv. quoi cette remarque importe à l'exposition du syliogisme formé de propositions contingentes. - Voyons d'abord le cas, etc., c'est-à-dire, le cas où les prémisses sont toutes deux des modales contingentes. - Mais lorsque A peut être, etc., c'est-àdire, quand l'une des premisses est modale contingente, et que l'autre est absolue. - Comme ailleurs, ch. 4. 5, 6, on il a expose d'abord les syllogismes formés de deux prémisses absolues, ch. 8, où il a exposé les syllogismes formés de deux prémisses nécessaires, pais enflu, ch. 9 et suiv., où il a exposé les syllogismes formes de prémisses mixtes, absolues et necessaires. La marche qu'il adopte pour les syllogismes à une ou C est dit, et A à la chose dont est dit B; et cherchons la nature et la forme du syllogisme; car, de cette façon, les propositions sont toutes deux contingentes; mais, lorsque A peut être à la chose dont B est dit simplement, l'une des propositions est absolue et l'autre contingente. Il nous faut done ici, comme ailleurs, commencer par les propositions de forme semblable.

### CHAPITRE XIV.

Syllogismes à prémisses contingentes dans la première figure.

§ 1. Lors donc que A peut être à tout B, et que B peut être à tout C, ou aura ce syllogisme complet, que A peut être à tout C. Cela est clair, par la définition même du contingent; car c'est bien en ce sens que nous disions : Pouvoir être à tout. § 2. De même, si A peut n'être à aucun B, et que B puisse être à tout C, le syllogisme sera que A peut n'être à aucun C; car, dire que A pouvait être B a chose à laquelle pouvait être B, c'était n'omettre aucun des contingents sujets de B. § 3.

<sup>§ 1.</sup> Syllogisme en Barbara, à deux prémisses contingentes et à conclusion contingente. — Nous disions, ch. 13, § 2.

<sup>§ 2.</sup> Syllogisme en Celarent, dans les mêmes conditions. — Aucun des possibles sujets de B, et C est un de ces sujets.

<sup>\$ 3.</sup> Mode inutile AE, c'est-à- qu'il est. C'est ce qu'on a vu, ch. 13,

dire que la majeure est universelle affirmative contingente, et la mineure universelle négative contingente.—La proposition BC, c'est-à-

dire, la mineure.—Selon la règle du contingent, c'est-à-dire, si l'on change l'affirmation du sujet eu négation, tout en laissant le mode tel

Quand A peut être à tout B, et que B peut n'être à aucun C, il n'y a pas de syllogisme avec les propositions primitives; mais, si l'on convertit la proposition B C selon la règle du contingent, le syllogisme revient le même qu'auparavant, En effet, puisque B peut n'être à aucun C, il peut aussi être à tout C, et c'est ce qui a été dit plus haut. Ainsi, B pouvant être à tout C, et A pouvant être aussi à tout B, le syllogisme est parcil encore. § 4. Il en serait de même si la négation était jointe au contingent dans les deux propositions: je veux dire, par exemple, que A peut n'être à aucun B, et B à aucun C. Par les propositions primitives, il est vrai, on n'obtient pas de syllogisme; mais, en les convertissant, on retrouve encore le même syllogisme qu'auparavant.

- § 5. Il est donc évident qu'en supposant la négation jointe, soit à l'extrême mineur, soit aux deux propositions, ou bien il n'y a pas de syllogisme, ou du moins il n'est pas complet, puisque la conclusion nécessaire ne s'obtient que par conversion.
- § 6. Si l'une des propositions est universelle et l'autre particulière, l'universelle étant supposée à l'extrême majeur, le syllogisme sera complet. § 7. Car, si A peut être à tont B, et B à quelque C, A peut aussi être à quelque

mineure négative se convertissant et l'on aura de nouveau le syllogisme en affirmative, on aura de nouvean du § 1 en Barbara. un syllogisme en Barbara, \$ 1.-Dit plus haut, ch. 13, § 4. - Pareil comme au § 3. - Soit aux deux proencore, pareil à celui du § 1.

& 4. Jointe au contingent, c'estconvertira toutes deux en affirma- ch. 13, § 4.

\$ 4. - Le même qu'auparavant, la tives, comme on vient de le dire,

\$ 5. Soit à l'extrême mineur , positions, comme au \$ 4.

\$ 7. Syllogisme en Darii, à deux à-dire, si les deux prémisses étaient premisses contingentes et à conclucontingentes et negatives. On les sion contingente. - Qu'on a donné,

C. Cela est évident, par la définition même qu'on a donnée de: Pouvoir être à tout. § 8. De même, si A peut n'être à aucun B, et que B puisse être à quelque C, l est nécessaire que A puisse ne pas être à quelque C. La démonstration est ici la même. § 9. Si, au contraire, la proposition particulière est privative, et l'universelle affirmative, toutes deux conservant toujours la même position; par exemple, si A peut être à tout B, et que B puisse ne pas être à quelque C, avec les propositions ainsi disposées, le syllogisme n'est pas évident; mais, en convertissant la proposition particulière, et en supposant que B puisse être à quelque C, la conclusion sera la même qu'auparavant, comme on l'a dit au debut. § 10. Si la proposition de l'extréen maieur est particulière, et si control d'extréen maieur est particulière, et si le proposition de l'extréen maieur est particulière, et su'extreen de l'extreen serve et en apresent qu'auparavant, comme on l'a dit au debut. § 10. Si la proposition de l'extréen maieur est particulière, et su'extreen de l'extreen serve de l'extreen serve et est proposition de l'extréen maieur est particulière, et su'extreen de l'extreen serve et en appear de l'extreen serve et extreen serve et en su'extreen et l'extreen serve et extreen serve et extreen et l'extreen e

- § 8. Syllogisme en Ferio, à deux prémisses contingentes et à conciusion contingente. La même, c'estdire, en revenant à la définition donnée plus haut, ch. 13, § 4, de: Pouvoir n'être à aucun.
- § 9. La même position, c'est-àdire, l'universelle étant topiours majoure, et la particulière, mineure. C'est le mode inutile AO, rendu concluant par la conversion de la particulière négative en affirmative, et ramené ainsi à Darit.—Qu'ouperavant, § 7.— Au début, §§ 3 et 4, et pour la conversion, ch. 13, § 4.
- \$ 00. Modes institles 1A, EO, IE. Il se pent que tout homme soit blanc Ao, etc.—Que B ané pianes A, c'ett.— (ou par la conversión, qu'asture b-luire, a'sit pian d'extensión que ini bomme ne soit blanc, que quelque et qu'alers il puisse être attribué à homme ne soit blanc, que quelque su plus grand nombre de nujets.— homme ne soit pas hisnol, door, average de consultrement, tout homme est adientes de l'est par de l'est par l'est par

être à plus de choses que A, alors A nécessairement n'est pas à certaines choses auxqueiles est B; et par suite ii ne peut être d'aucune facon à C. qui est l'une de ces choses. La conclusion est toujours dans ce cas modale nécessaire, et voilà pourquoi le contingent n'y peut entrer sous aucune forme.-Pour la conclusion affirmative du nécessaire, voici ce faux svilogisme avec les diverses formes que les contingentes peuvent recevoir dans la majeure et dans la mineure : Il se peut que queique être blanc soit (ou ne soit pas) animal: il se peut que tout homme soit blanc (ou par la conversion, qu'aucun

celle du mineur, universelle, soit qu'on les suppose toutes deux affirmatives, ou toutes deux privatives, ou de forme diverse, ou bien toutes deux indéterminées, ou toutes deux particulières, il n'y aura pas de syllogisme; car rien n'empêche que B ne dépasse A, et ne soit pas attribué au même nombre de sujets. Soit, par exemple, C, dont B dépasse A; alors A peut n'être contingent ni à tout C. ni l'être à aucun C. ni l'être à quelque C. ni ne l'être pas à quelque C, puisque les propositions du contingent se convertissent les unes dans les autres, et que B peut être à plus de choses que A. On peut se convainere de ceci en prenant des termes précis. En effet , lorsque les propositions sont aiusi disposées, le premier terme à la fois n'est contingent à aucun dernier, et il est nécessairement à tout. Les termes communs de tous ces cas sont, pour la conclusion affirmative du nécessaire : animal, blane, homme: et pour la conclusion négative du contingent :

-Pour la conclusion négative du contingent : Il se pent que quelque être blanc solt (on ne solt pas) animal: Il se peut que tout vêtement solt blanc (ou qu'ancun vêtement ne solt blanc, ou que quelque vêtement ne soit pas blanc), donc, il n'est pas possible qu'aucun vêtement soit animal; c'est-à-dire : Il est nécessaire qu'ancun vêtement ne soit animal. Il n'v a pas là non plus de syllogisme. C'est qu'en effet, dans ces deux cas, de sujets qu'animai, puisqn'il s'appli- dent.

dale nécessaire quelle que soit la que anssi à des choses inanimées, il forme des prémisses; mais l'on voit en résulte que A ne peut être conaussi qu'il n'y a pas là de syllogisme. tingent à C par B, puisque A n'a qu'un rapport de nécessité, et pas du tont de contingence, avec BC. Alexandre propose, comme termes plus clairs, pour le premier cas : blane, marchant, cygne; et pour le second : blanc, marchant, corbeau. soit blanc, ou que queique vêtement - Le terme négatif, c'est-à-dire que la conversion négative de la continconte dans la majeure détruit la conclusion affirmative du premier syllogisme; et que la conversion affirmative, dans la majenre contingente du second, en détruit anssi B ayant plus d'extension que A, la conclusion négative.— Il a été c'est-à-dire, blanc s'appliquant à plus démonfré , dans l'exemple précéanimal, blanc, vêtement. On voit donc que, quand les termes sont dans cette position, il n'y a pas de syllogisme; car tout syllogisme conclut, ou que la chose est simplement, ou qu'elle est nécessairement, ou qu'elle peut être. Mais ici le syllogisme ne conclut ni l'existence simple, ni l'existence nécessaire, parce que le terme négatif empêche la conclusion affirmative, et que l'affirmatif empêche la négative. Reste donc seulement la possibilité d'existence; mais cela même ne peut être; car il a été démontré que, quand les termes sont ainsi disposés, le premier est nécessairement à tout le dernier, et n'est contingent à aucun. Il n'y a donc pas de syllogisme du contingent; car le nécessaire n'a jamais été le contingent.

§ 11. Il est donc évident que les termes étant universels avec les propositions contingentes, le syllogisme se forme toujours dans la première figure, que les termes soient d'ailleurs attributifs ou privatifs: seulement, s'ils sont attributifs, le syllogisme est complet; s'ils sont privatifs, il est incomplet. § 12. Il ne faut pas, du reste. prendre possible dans le sens où sont possibles les choses nécessaires; il faut l'entendre selon la définition qui en a été donnée, et c'est cc qu'on oublie quelquefois.

mière figure, la conclusion est contingente quand la majeure est univerla conclusion est directe; si elle est rappelée.

<sup>\$ 11.</sup> Règle générale, avec deux négative, la conclusion s'obtient par premisses contingentes, dans la pre- la conversion. La formule d'Aristote n'est pas ici très-nette.

<sup>\$ 12.</sup> Qui en a eté donnée, ch. 13, selle : si la mineure est affirmative, \$ 2, et qui a été déjà plusieurs fois

#### CHAPITRE XV.

Syllogismes à prémisses, absolue et contingente mélées, dans la première figure.

§ 1. Lorsque l'une des propositions est absolue et l'autre contingente, si celle de l'extrême maieur exprime la contingence, tous les syllogismes seront complets; et ils seront du contingent dans le seus de la définition donnée. Si c'est la proposition de l'extrême mineur qui est contingente, tous les syllogismes seront incomplets; et les privatifs seront non pas du contingent, selon la définition, mais du nécessaire, soit à aucun, soit non à tout. En effet, si une chose n'est nécessairement à aucune autre, ou n'est pas nécessairement à toute une autre, nous disons qu'il se peut qu'elle ne soit aucunement ou qu'elle ne soit pas à toute cette chose, § 2. Que A, par exemple, puisse être à tout B, et que B soit simplement à tout C. C étant sujet de B, et A pouvant être à tout B, il est évident que A peut être aussi à tout C, et le

f. 1. Et ils seront du contingent. c'est-à-dire, les conclusions seront définition donnée, ch. 13, 8 2 et 3. contingent, c'est-a-dire, les conclusions privatives ne seront pas des haut, ch. 9, § 1. modales contingentes : elles seront que l'attribut soit aucunement au tes.

sujet, ou qu'il soit à tout le spiet.-Théophraste et Eudème combattaient des modales contingentes. - De la encore iei Aristote, et soutenaient que l'une des prémisses étant con--Les privatifs seront non pas du tingente, il faliait toujours que la conclusion fot contingente. Voir plus

g 2. Syllogisme en Barbara, avec des modales nécessaires, niaut ou majeure et conclusion contingensyllogisme ici est complet. § 3. De même, si la proposition A B est privative, et B C affirmative, et que la première soit contingente et l'autre absolue, on aura ce syllogisme complet : A peut u'être à aucun C,

§ 4. Il est donc clair que, si l'absolu est à l'extrême mineur, les syllogismes seront complets. § 5. Quand il en est autrement, ce n'est que par la réduction à l'absurde qu'on peut démontrer la réalité de ces syllogismes; et il sera évident, par cela même, qu'ils sont incomplets, puisque la démonstration n'a pas lieu par les seules propositions qu'on a primitivement admises. § 6. Il faut dire d'abord que, si A étant, il y a nécessité que B soit; A étant possible, nécessairement aussi B sera possible. Soit, par exemple, ce cas : A possible et B impossible; si le possible, parce qu'il est possible, a en lieu, l'impossible, parce qu'il est impossible, n'aura pas lieu. Si donc A est possible en niême temps que B est impossible, A pourra arriver sans B; et, s'il peut arriver, il pourra aussi être; car ce qui est arrivé, quand il est arrivé, existe. § 7. Il

§ 3. Syllogisme en Celarent, avec tingente, Aristote explique les règles

\$\$ 4, 5. Avec une mineure abso- et le conséquent; et il étabilt qu'ils luc, les syllogismes sont complets : sont toujours lies entre eux par unc si c'était la majeure qui fût absolue, il faudrait démontrer par réduction solue, soit de nécessité, soit de conà l'absurde, c'est-à-dire que les syllogismes seraient incomplets. L'hy- saus B, ce qui est contraire à la suppothèse se forme alors par la négation du mode. - Quand il en est autrement, c'est-à-dire, quand la maleure est absolue et la mineure contingente.

\$ 6. Avant d'étudier en détail les modes indirects où c'est la mineure, el non plus la majeure, qui est con- 3 el 1.

majeure et conclusion contingentes, de la consécution entre l'antécédent

parité constante, soit d'existence abtingence. - Il pourrra aussi être, position, puisqu'on a par hypothèse que A étant, B est aussi. Voir plus bas, § 10.

\$ 7. Ce qui est dit avec vérité. c'est-à-dire, ce dont l'existence peut être affirmée avec vérité. - Autres sens de contingent, Voir, ch. 13, 8 2,

faut entendre ici par possible et impossible, non seulement ee qui peut arriver, mais encore ce qui est dit avec vérité, ce qui est réellement; et tous les divers autres sens de possible; car la règle est la même pour tous. § 8. De plus, quand nous disons que A étant, B est aussi, il ne faut pas supposer que, par cela que tel objet A existe, B existera aussi, attendu qu'il est impossible de tirer rien de nécessaire de l'existence d'un seul obiet, et qu'il en faut au moins deux; par exemple, quand les propositions sont telles qu'il a été dit pour le syllogisme. On a vu, en effet, que, si C est à D et D à F, C sera aussi de toute nécessité à F. En supposant que l'une et l'autre propositions sont possibles, la conclusion sera possible aussi. Si donc l'on suppose les propositions représentées par A. et la eonelusion par B, il arrivera non seulement que A étant nécessaire, B le sera aussi; mais, de plus, A étant possible, l'autre le sera également. § 9. Ceei prouvé, il en résulte clairement que, prenant une hypothèse fausse, mais non impossible, la conclusion obtenue d'après l'hypothèse sera fausse, et non impossible; par exemple, que A soit faux, mais non pas cependant impossible, et que A étant, B soit aussi, B sera faux, mais non pourtant impossible; ear il a été démontré que, si B est paree . que A existe, A étant possible, B sera possible aussi; or, on suppose que A est possible, B le sera donc également ;

§ 8. Qu'il a été dit pour le syllogisme, ch. 1, § 8, el ch. 4, § 2.—On a vu en effet, ch. 4, § 4, syllogisme en Barbara. Aristote change ici les lettres pour éviter la confusion avec ies exemples spéciaux de la première figure.

§ 9. Une hypothèse fausse, c'est le cas du § 5, où il s'agit de démontrer, par réduction à l'absurde, les syllogismes dont la mineure est contingente. — Il a été démontré, Yoir plus haut dans ce chapitre, § 6, et la restriction du § 8. car, s'il était impossible, il s'ensuivrait que la même chose serait à la fois possible et impossible.

§ 10. Après ces explications, supposons que A soit à tout B, et que B puisse être à tout C; donc, nécessairement, A peut être à tout C. Supposons, en effet, qu'il ne le puisse pas, et que B soit à tout C; cela sera faux, mais non pas pourtant impossible. Si donc A ne peut pas être à C. et que B soit à tont C. A ne peut pas être à tout B; et c'est alors le syllogisme de la troisième figure. Mais l'on supposait qu'il pouvait être à tout B; il est donc nécessaire que A puisse être à tout C; car, avec une hypothèse fausse, mais non pas impossible, la conclusion serait impossible. On peut encore rédnire à l'absurde par la première figure, en supposant que B est à C; car, si B est à tout C, et que A puisse être à tout B, A pourra être aussi à tout C; mais la supposition était qu'il ne

8 10. Syllogisme où la majenre est absolue, et la mineure contingente. - Supposons qu'il ne le puisse pas, hypothèse fausse, mais non impossible, par la negation du mode. On a dans le uouveau syllogisme : A ne pent être à tout C, majeure donnée par l'hypothèse contradictoire à la première conclusion : B est à tout C. mineure absolue qui est fausse comparée à cette première : B peut être à tout C, mais qui cependant n'est pas impossible : Done , A ne peut être à tout B. eonelusion par la troisième figure, mode Brocardo. Aristote dit sculement pour la majeure : sl A ne peul être à C; Alexandre fait remar-C .- Mais Con supposait, dans le \$5 6 et sulv.

premier syllogisme : ainsi la conclusion hypothetique est contradictoire à la première majeure : done la première conclusion est vraie : donc A peut être à tout C .- Par la première figure , en supposant que B est à C. c'est-à-dire, en faisant la mineure absolue au lieu de contingente, et la majenre contingente au lieu d'absolue : A pent être à tout B, B est à tout C, donc A peul être à tout C, syllogisme de la première figure en Barbara, mais dont la conclusion est contradictoire à la majeure du syllogisme précédent de la troisième figure. Ainsi, d'un antécédent impossible, on tirerait un conséquent posquer qu'il faut nécessairement à tout sible ; ce qui a été démontré absurde,

pouvait pas être à tout. § 11. Il faut prendre ces mots : être à tout, sans tenir compte du temps, le présent, par exemple, et sans les rapporter à tel moment précis; il faut les entendre d'une manière absolue; ear nous faisons des syllogismes avec des propositions de ce genre, tandis que, si l'on rapporte la proposition au moment présent, on ne pourra faire de syllogisme. Ainsi, rien n'empêcherait que homme ne s'appliquât dans un moment donné à tout ee qui est mobile : par exemple, si aucun autre être que l'homme ne se remuait; mais mobile peut convenir aussi à tout eheval, tandis que homme ne peut convenir à aucun cheval. Supposons que le premier terme soit animal, le moyen, mobile, et le dernier, homme; les propositions seront disposées semblablement, mais la conclusion sera du nécessaire, et non pas du possible; car nécessairement l'homme est animal. On voit, d'après eela, qu'il faut prendre l'universel d'une manière absolue et sans aucune limitation de temps. § 12. Supposons

\$ 11. Nous faisons des syllogismes. Syllogisme paralt pris ici dans le sens général de raisonnement. -Disposées semblablement, c'est-àdire que la majeure sera absolue, et la mineure contingeute : Tout ce qui se meut est animé, il se peut que tout homme se meuve : nécessairement tout homme est animé, conclusion modale nécessaire sans limitation de temps. Ou blen en limitant le temos dans la majeure : tout ce qui se meut (à un certain moment donné) est homme, il se peut que tout cheval se meuve, nécessairement aueun cheval n'est homme. conclusion vrale, mais qui ne suit samis de la troisième figure. - Mais

pas du tout des prémisses, parce que la limitation du temps a faussé la majeure.

\$ 12. Syllogisme en Celarent. 3 mineure et conclusion contingentes. Comme auparavant, \$ 10. - Voici les deux syllogismes, le premier en Celarent: A n'est à aucun B, B peut être à tout C : donc A peut n'être à aucun C : ou blen en prenant la contradictoire pour démontrer le syllogisme par l'impossible, on a, en prenant le nécessaire opposé au contingent : Il est nécessaire que A solt à quelque C, B est à tout C : done A est à quelque B, syllogisme en Diencore A B proposition universelle privative, et que, A n'étant à aucun B, B puisse être à tout C; dans ectte supposition, il y a néccssité que A puisse n'être à aucun C. Supposons, en effet, que cela ne se puisse pas, et que B soit à C comme auparavant ; il est alors nécessaire que A soit à quelque B, et le syllogisme a lieu par la troisième figure; mais la conclusion est impossible; donc A peut n'être à aucun C, puisque, d'une supposition fausse, mais non impossible, on tirerait une conclusion impossible, § 13. Le syllogisme, dans ce cas, ne conclut douc pas le possible, suivant la définition, mais il conclut que le terme n'est nécessairement à aucun. En effet, c'est là la contradiction de l'hypothèse admise, puisqu'on avait supposé que A était nécessairement à quelque C; mais le syllogisme réduit à l'absurde donne la contradiction opposée.

§ 14. Il est évident encore, en prenaut des termes précis, que la couclusion ne sera pas contingente. Que A, par exemple, soit corbeau, que B soit pensant, et que C soit homme. A n'est alors à aucun B, car aucun être

la conclusion est impossible. En effet cette conclusion : A est à quelque B, contredit la majeure admise du premier syllogisme: A n'est à aucun B; donc en definitive, A ne peut être à aucnn C. C'est qu'en effet d'un antecdent faux, mais possible, on ne jeut lier un consequent impossible. Voir pubs haut, §§ 6 et suit, §§ 6 et suit,

§ 13. Suicant la définition, donnée, ch. 13, § 2.—Que le terme n'est nécessairement à aucun, c'est-àdire que la conclusion est modale nécessaire, et universelle négative. -L'hypothèse admise, A est nécessairement à quelque C.-La contradiction opposée, c'est-à-dire, A est à quelque B, contradictoire de la majeure, dans le premier syllogisme: A n'est à aucun B.

§ 15. Voici le syllogisme en Celarent avec ces trois termes: Ancun être pensant n'est corbeau, il est possible que tout homme soit un tre pensant: n'exessairement aucun homme n'est corheau. Ainsi la conclusion est modale n'ecessaire et non pas contingente. pensant n'est corbeau; mais B peut être à tout C, car penser peut appartenir à tout homme; mais A nécessairement n'est à aucun C; donc la conclusion n'est pas contingente. § 15. Mais elle n'est pas non plus toujours nécessaire. En effet, que A soit mobile, B la science, et C l'homme; A ne sera à aucun B, mais B peut être à tout C, et la conclusion ne sera pas du nécessaire, puisqu'il n'est pas nécessaire qu'aucun homme ne se meuve, et qu'il n'est pas nécessaire non plus que quelque homme soit en mouvement. Il est donc clair que la conclusion exprime que la chose n'est pas nécessairement. Ou pourrait, du reste, choisir les termes encore mieux.

§ 16. Mais, si l'on suppose le privatif à l'extrême mineur exprimant la contingence, il n'y aura pas de syllogisme avec les seules propositions données, mais il y en aura par la conversion de la proposition contingente, comme on l'a fait dans les cas précédents. Ainsi, supposons que A soit à tont B, mais que B puisse n'être à aucun

§ 15. La conclusion peut aussi, ce qu'Aristote a voulu dire en remardans ce cas, ne pas affirmer la nécessité : elle peut la nier.-Mais elle n'est pas non plus toujours nécessaire, sous-entendu: et affirmative. - Voici le syllogisme en Celarent : Aucune science n'est mobile : Il se peut que tont homme ail is science : done Il se peut qu'aucun bomme ne se meuve: ou, en d'autres termes, il n'est pes nécessaire que queique homme se meuve. Pour rendre dans cet exemple l'évidence plus compléte, il faudrait au terme abstrail: science, substituer le terme concret : être savant, qui serait avec homme, dans une relation plus directe et qui rendrait la maieure plus claire. C'est

quant, à la fin de ce \$, que les termes

pourraient être mieux choisis, § 16. La majeure est universelle affirmative absoine; la mineure est universelle négative contingente : c'est donc je mode Inutije AE, de ja première figure : It n'y a pas de syllogisme possible, mais en convertissant la mineure, seion les règles indiquées, ch. 13, \$ 5, on obtient la proposition universelle affirmative contingente, que B peut être à tout C: et alors le syllogisme entier est en Barbara, avec mineure et conclusion contingentes. - Comme plus hout, \$\$ 2 et 10, où la majeure est absolue et la mineure contingente.

C; avec les termes ainsi disposés, il n'y aura pas de eonelusion nécessaire: mais, en convertissant B C et en supposant que B puisse être à tont C, il y aura syllogisme comme plus haut; ear les termes ont une position toute semblable. § 17. Il en serait encore de même si les deux intervalles étaient privatifs, et que A B, par exemple, exprimât : n'être pas, et que B C exprimât : pouvoir n'être à aueun. Avec les propositions données, il n'y a pas de conclusion nécessaire; mais il y aura syllogisme si l'on convertit la proposition contingente. En effet, que A ne soit à aueun B, et que B puisse n'être à aueun C, de ces données on ne peut tirer de conclusion nécessaire. Mais, si l'on suppose que B puisse être à tout C, ee qui est vrai, et que la proposition A B reste sans changer. on obtiendra eneore le même syllogisme. § 18. Si l'on a supposé que B n'est pas à C, et non point qu'il puisse ne pas être à C, il n'y aura pas de syllogisme, que du reste la proposition A B soit, on privative, on affirmative. Les termes communs de l'affirmation du nécessaire sont :

dans la majeure. - Le même syllogisme, celui du § 15.

\$ 18. C'est-à-dire, si la mineure BC est absolue et pégative au lieu d'être modale négative contingente, gente d'absolue qu'elle était : Il se ment dit.

\$ 17. Intervalles pour proposi- peut que tout animal soit blane ( ou tions. - Mode inutile EE de la pre- qu'aucun animal ne soit blane); aumière figure : mais en convertissant cune neige n'est animal, il est néla mineure en universelle affirma- cessaire que toute neige seit blanche. tive, selon la règle du ch. 13, § 4, on - En second lieu, pour la uégation aura un syllogisme en Celarent. - du possible, ou l'affirmation du pé-Reste sans changer, e'est-à-dire cessaire : li se peut que tout animal qu'on ne fasse aucun changement soit blanc (ou qu'aucuu animal ne soit blane), aucune poix n'est animal: il ne se peut pas que quelque poix soit blanche; ou, en d'autres termes, il est nécessaire qu'aucune poix ne soit blanche. Ni de part ni et que la majeure devienne contin- d'autre, il n'y a de syllogisme propreblanc, animal, neige; et de la négation du possible : blanc, animal, poix.

§ 10. Il est done évident qu'avec des termes universels, l'une des propositions étant absolue et l'autre contingente, si c'est la proposition de l'extrème mineur qui est contingente, il y a toujours syllogisme, tantôt avec les propositions mêmes, et tantôt par la conversion. Du reste, nous venons de dire plus haut quand se produit chacun de ces eas, et à quelles eonditions il se produit.

§ 20. L'un des deux intervalles étant universel et l'autre particulier, lorsque l'universel de l'extrême majeur est supposé contingent, soit négatif, soit affirmatif, et que le particulier est affirmatif et absolu, le syllogisme est eomplet comme lorsque les termes sont universels; et la démonstration est la même que précédemment. § 21. Lorsque c'est le membre de l'extrême

- précédents.
- ieure universelle, affirmative ou népartientlere affirmative, absolue. -Que précédemment, plus haul, § 2. universelle affirmatiye, est en Darii; le second, avec majeure négative, est en Ferio
- 2º majeure absolue universelle néga- du ch. 13, § 4.

\$ 19. Règle générale. - Avec les tive, et mineure contingente parlipropositions mêmes, quand la mi- cultêre négative; 3º majeure absolue neure est affirmative. - Par la con- universelle affirmative el mineure version, quand elle est négative - contingente partieulière négative; Nous venous de dire, dans tous les \$\$ 4º majeure absolue universelle négative et mineure contingente parti-\$ 20. Syllogismes complets à ma- culière affirmative.-Les uns, le 1er et le 4º ; les autres, le 2º et le 3º ; gative, contingente, et à mineure c'est ce qu'Aristote veut dire par la fin de ce \$: Il y aura syllogisme par conversion, etc .- Par exemple, Le premier syllogisme, avec majeure si A, etc., avec la majeure affirmalive, mode AO, convertl en AI par la conversion de la mineure, c'est-ódire, en Darii; avec la majeure né-\$ 21. Il v a lei quatre modes parti- galive, mode EO, converti en E1 par cullers indirects : 1º majeure absolue la conversion de la mineure, c'estuniverselle affirmative et mineure à-dire, en Ferio.-En tenant compte contingente particulière affirmative; de la contingence, d'après les règles,

majeur qui est universel, mais absolu et non contingent, et que l'autre est particulier et contingent, les deux propositions étant d'ailleurs, soit négatives, soit affirmatives, ou l'une négative et l'autre affirmative, il y a nécessairement syllogismes incomplets; seulement les uns ne seront démontrés que par réduction à l'absurde, et les autres le seront par la conversion de la proposition contingente, comme on l'a fait précédemment. Il y aura syllogisme par conversion quand la proposition universelle, jointe à l'extrême majeur, exprime : être on n'être pas, et que la particulière contingente est privative contingente : par exemple, si A est ou n'est pas à tout B, et que B puisse ne pas être à quelque C; car, si l'on convertit B C en tenant compte de la contingence, le syllogisme a lieu. § 22. Mais, lorsque la proposition particulière est absolue privative, il n'v a pas de syllogisme. Termes de l'affirmation : blaue, animal, neige; et de la négation : blanc, animal, poix. Et il faut alors établir la démonstration par l'indéterminé. § 23. Mais, si l'universel est joint à l'ex-

\$ 22. Syllogisme à majeure uni- quantité, soit universelle, soit partiverselle, affirmative ou negative con- culière. tingente, et à mineure particulière négative absolue : Il se peut que tout animal soit blanc (ou qu'aucun animal ne soit blanc), quelque neigo n'est pas animal : Nécessairement la neige est blanche.-En second lieu: Il se pent que tout animal soit blane (nn qu'ancun animal ne soit blanc), quelque poix n'est pas animal : Il est nécessaire que la poix ne soit pas blanche. - Par l'indéterminé, dans les exemples précédents, on a dit : la neige, la poix, sans détermination de

\$ 23. Modes inutiles IA, OA, IE, OE. La majeure étaut contingente : En premier lieu : Il se peut que quelque être blanc soit animal, tout homme est blanc : Il est nécessaire que tout homme solt animal .-- Eu second lien : Il se peut que quelque être blanc soit animal : tout vêtement est blanc (on aucun vêtement n'est blanc) : Il ne se peut que que que vêtement solt animal; ou en d'autres termes, il est nécessaire qu'aucun vêtement ne soit animal. - La

trême mineur, et le particulier, au majeur, quel que soit celui des deux qui soit privatif ou affirmatif, contingent ou absolu, il n'y anra pas de syllogisme. Il n'y en anra pas davantage, si les propositions sont particulières ou indéterminées, soit qu'on les suppose contingentes ou absolues, ou l'une d'une façon et l'autre d'une autre. La démonstration serait la même que pour les cas précèdents. Les termes connunts d'être nécessaire sont : animal, blanc, homme; de n'être pas possible : animal, blanc, vêtement.

§ 24. Il est donc évident que, l'universel étant joint à l'extrême majeur, il y a tonjours syllogisme, et qu'il n'y en a pas toutes les fois qu'il est joint au mineur.

# CHAPITRE XVI.

Syllogismes à prémisses, nécessoire et contingente mélées, dans la première figure.

§ 1. Lorsque l'une des propositions affirme ou nie le nécessaire, et que l'autre exprime le contingent, le syllo-

mineure étant contingente, on aurait les mêmes conclusions, c'est-àdire qu'il n'y a point ici de syilogisme.

<sup>\$ 21.</sup> Résumé général des régles précédentes.

<sup>§ 1.</sup> De la même façon, que dans le mélange de l'absolu el du contingent au chapitre précédent, c'est-àdire que la proposition nécessaire se comporte ici, comme plus haul, la proposition absolue. — Ou'ils soient

gisme aura licu, si les termes sont de la même facon; et il sera complet si le nécessaire est joint à l'extrême mineur. Les termes étant affirmatifs, la conclusion sera du contingent et non de l'absolu, qu'ils soient d'ailleurs universels ou qu'ils ne le soient pas. Si l'un est affirmatif et l'autre négatif, l'affirmatif étant du nécessaire, la conclusion sera contingente et non pas de l'absolu négatif. Si c'est le privatif qui est du nécessaire, la conclusion sera du contingent négatif et de l'absolu uégatif; les termes d'ailleurs penvent être ou ne pas être universels, Contingent doit avoir ici, dans la conclusion, le même sens que pour les cas précédents. Mais il n'y aura pas syllogisme concluant que nécessairement la chose n'est pas ; car c'est tout autre chose qu'être non nécessairement, et que nécessairement ne pas être. § 2. Il est donc clair qu'il n'y a pas

d'ailleurs universels ou qu'ils ne le soient pas. Il faut se rappeler que l'une des deux propositions doit nécessairement être universelle pour qu'il y ait syllogisme. - Pour les cas précédents, c'est-à-dire, dans le mélange du contingent et de l'absolu, le mélange de deux contingentes, etc. Voir la définition de contingent, ch. 13, 88 2 et 3. Mais lel contingent a le sens de non-nécessaire, comme on l'a vn plusieurs fols pour les conclusions négatives du chapitre 15, 88 18, 23, etc. Voici en résumé les règles tracées dans ce \$ , où l'exposition est peut-être un pen embarrassée : Le mélange du nécessaire et du contingent ressemhle beaucoup à celui de l'absolu et du contingent; avec majeure con-

contingente dans le sens vrai de la définition : avec majeure nécessaire et mineure contingente, le syllogisme est incomplet : si la proposition nécessaire est négative, la conclusion est négative, soit contingente dans le sens de non-uccessaire, soit même absolue.

§ 2. Syllogisme en Barbara : Il est nécessaire que A soit à tout B; Il se peut que B soit à tont C : douc Il se peut que A soit à tont C. Ce syllogisme est Incomplet, en ce sens que la contingence de la conclusion n'est pas évidente. Il faut alors employer, pour la démontrer, les mêmes procédés que précédemment, c'està-dire la réduction à l'absurde, en ramenant Borbara à Brocardo de la troisième figure. Si l'on nie qu'il se tingente et mineure necessaire, il y puisse que A solt à tout C, on admet syllogisme complet et conclusion alors que nécessairement A n'est pas

de conclusion du nécessaire lorsque les termes sont affirmatifs. Soit, en effet, A nécessairement à tout B, et que B puisse être à tout C, il y aura syllogisme incomplet, concluant que A peut être à tout C; et la démonstration prouve qu'il est incomplet; car, pour le démontrer, il faudra prendre le même moyen que précédemment. § 3. Soit encore A peut être à tout B, B est nécessairement à tout C. Il v aura certainement syllogisme concluant, que A peut être à tout C, mais non pas qu'il y soit réellement ; et ce syllogisme sera complet et non pas incomplet, car il conclut directement par les propositions initiales. § 4. Mais, si les propositions ne sont pas de forme semblable, et que d'abord la privative soit nécessaire, et que nécessairement A puisse n'être à aucun B, mais que B puisse être à tout C, il sera nécessaire que A ne soit à ancun C.

à quelque C : or, par la mineure convertie et absolue, tout B est à C : donc A n'est pas à queique B. contradictoire de la majeure d'abord admise, que nécessairement A est à tout B. On pourrait encore, par reduction à l'absurde, ramener Barbara à Baroco de la seconde figure, en conservant la majeure et en prenant la conclusion convertie pour mineure. La conciusion nouvelle serait aiors contradictoire à la première mineure

\$ 3. Syllogisme en Barbara, avec majeure et conclusion contiugente, et avec mineure nécessaire.

& 4. De forme semblable, c'est-àdire tontes deux de même qualité. contingente, et conclusion absolue. ment qu'une chose n'est pas réclie-

On démontre ceei par réduction à l'absurde, e'est-à-dire, en ramenant Celarent à Ferio. Voici le premier svilogisme : Nécessairement A n'est à aucun B; B pent être à tout C : done A n'est à aucun C. Si l'on nie cette conciusion, on prend alors sa contradictoire, et on en fait la mineure d'un nouveau syllogisme, en convertissant la majeure : Nécessalrement B n'est à aucun A : A est à queique C; donc nécessairement B n'est pas à queique C. Mais ceel contredit la mineure admise du premler syllogisme : B peut être à tout C : donc la première conclusion est vraie, et A n'est à aucun C. - II y a syllogisme de : pouvoir ne pas Le syllogisme est en Celarent, avec être, syllogisme pris encore pour majeure modale nécessaire, mineure conclusion; c'est-à-dire que du moQu'on admette, en effet, qu'il soit à tout C ou à quelque C; mais l'on avait supposé d'abord qu'il pouvait n'être à aucun B. Puis done que le privatif se convertit, B peut aussi n'être à aucun A; mais l'on suppose que A est à tout C, ou à quelque C; donc B ne saurait être à aucun Con à tout C; or, on supposait d'abord qu'il était à tout C. Il est donc évident qu'il y a aussi syllogisme de: pouvoir ne pas être, quand il v en a de : ne pas être, 6 5. Supposons, d'autre part, que la proposition affirmative soit nécessaire, que A puisse n'être à aucun B, et que B soit nécessairement à tout C, le syllogisme sera bien ici complet, non point de ; ne pas être , mais de ; pouvoir ne pas être; car la proposition de l'extrême majeur a recu cette forme. L'on ne peut, du reste, réduire à l'absurde. Si l'on suppose, en effet, que A soit à quelque C, et qu'il puisse n'être à aucun B, il ne résultera de là aucune impossibilité. § 6. Si le privatif, joint à l'extrême mineur,

Par conséquent, cette première cou- ancun B, prémisses IE qui ne peuclusion cutraine nécessairement la vent donner de conclusion dans la

où c'est la mineure, et non plus la majeure, qui est nécessaire : A peut comme dit le texte, point d'imposn'être à aucun B; nécessairement B sibilité. Alexandre lisalt pour la proest à tout C : donc A peut n'être à position hypothétique : A n'est à aueun C .- A reçu cette forme, c'est- aucun C, au lieu de : A est à quelque dire que la majeure est modale con- C, leçou aujourd'hui valgaire, et que tingente comme la conclusion. -- Au- donnaient déjà de son temps quelcune impossibilité, e'est-à-dire que ques manuscrits. Il me semble que la conclusion ne donne ras de pro- c'est la véritable, parce que pour position contradictoire à l'une de celles qui ont été précédemment admises. En effet, mettant le syllogisme en forme, avec cette nouvelle majeure donnée par l'hypothèse, on a :

ment, c'est qu'elle peut ne pas être. A est à quelque C; A peut n'être à seconde figure ; et par conséquent ou

\$ 5. Autre syllogisme en Celarent, n'a point de contradictoire à l'une des propositions précédentes; ou , tenter la réduction à l'absurde, il faut prendre la contradictoire de la première conclusion, el cette contradietoire est : A est à quelque C.

§ 6. Syllogisme à majeure néces-

exprime la contingence, il y aura syllogisme par la conversion, comme précédemment. § 7. Il n'y en aura pas s'il exprime la non contingence. Le syllogisme n'aura pas lieu non plus quand les deux propositions sont privatives, si ce n'est dans le cas où le contingent est joint à l'extrême mineur. Les termes, du reste, sont pareils; pour l'affirmation : blane, animal, neige; et pour la négation : blane, animal, poix.

§ 8. Il en sera de même des syllogismes particuliers : lorsque le privatif est nécessaire, la conclusion sera négative absolue. Si, par exemple, A peut n'être à aueun

saire affirmative, et à mineure contingente négative. On le ramèue à Barbara par la conversion de la mimineure en contingente affirmative, d'après les rècles du ch. t3. & 4. -Comme précédemment, ch. t5, § t6.

\$7. Exprime la non contingence. e'est-à-dire, si la mineure est nécessaire, la majeure devenant contingente, l'une et l'autre gardant la quantité du § précédent - Quand les deux propositions sont privatives, c'est-à-dire, quand la majeure deux étant universeiles. - Le con- soit noir. tingent est joint à l'extrême mineur. e'est-à-dire que la majeure est nécessaire négative, et la mineure étant universelles. - Les termes sont les mêmes, que plus haut,

mal soit blanc : Nécessairement aucune poix n'est animal ; nécessairemeut aucune poix n'est blanche. Pour rendre les exemples plus clairs, Alexandre propose de remplacer : animal par : cheval. Point de svijogisme, ni de part ni d'autre, solt pour l'affirmation, soit pour la négation. On pourrait en avoir en faisant la mineure contingente. Aristote ne donnant pas de termes, je prends ceux des commentateurs : Nécessalrement aucun être blanc n'est noir : est contingeute négative, et la mi- il se peut que tout homme soit blanc : neure nécessaire négative, toutes donc il se peut qu'aucun homme ne

§ 8. Syllogisme en Ferio. - Si par exemple A peut n'être à aucun B, il faudrait plus régulièrement : A nécontingente négative, toutes deux cessairement n'est à aucnn B. - Car s'il est à tout, hypothèse condulsant à l'absurde. On ramène ainsi Ferio à ch. 15, § 22. En premier fieu : Il se Celarent par la conversion simple de peut que tout animal solt bianc ; né- la majeure nécessaire universelle nécessairement aucune neige n'est ani- gative gardée pour majeure, et avec mal : nécessairement toute neige est la contradictoire de la première conblanche. - Il se pent que tout ani- clusion prise pour mineure. On obB, et que B puisse être à quelque C, il est nécessaire que A ne soit pas à quelque C; car, s'il est à tont, et qu'il puisse n'être à aueun B, B aussi peut n'être à aueun A; done, si A est à tout C, B peut n'être à aueun C; mais la supposition était qu'il pouvait être à quelque C. § 9. Lorsque le particulier affirmatif est nécessaire dans le syllogisme privatif, par exemple, B C, ou quand e'est l'universel dans le syllogisme affirmatif, comme A B, il n'y aura pas de conclusion absolue. La démonstration serait ici la même que plus haut. § 10. Si l'on suppose l'universel joint à l'extrême mineur, soit affirmatif, soit privatif et contingent, et si, de plus, le particulier nécessaire est joint à l'extrême majeur, il n'y aura pas de syllogisme, Termes du nécessaire affirmatif : animal, blanc, homme; du non contingent : animal, blanc, vêtement.

tient alors une conclusion nécessaire. Il se peut que quelque homme soit qui contredit la mineure contin- coloré. - De part et d'antre la congente qu'on avait d'abord admise.

en Ferio, avec maienre continuente et mineure nécessalre; le second en Darii, à majeure nécessaire et à mineure conlingente. - Dans le syllogisme privatif comme BC. - Dans le syllogisme affirmatif comme AB, Aristote vent Indiquer lei les deux syllogismes qul doivent suivre, puisqu'il reprend la démonstration prècédente, mais il ne les donne pas cependant en forme. Les voici : 1º Ferio: Il se peut qu'aueun homme ne soit blane; nécessairement quelque que quelque animal ne solt pas blane.

clusion est coutingente el non point § 9. Deux sytlogismes, le premier absolue; BC désigne la minenre du premier syllogisme, et AB, la majeure du second.

§ 10. Modes inutiles à majeure particulière nécessaire, et à mineure universelle contingente, soit affirmatives, solt négatives : Nécessalrement quelque être blane est (ou n'est pas) animal; Il se peut que tout homme (ou qu'aueun homme ne) soit blane : nécessalrement tout bomme est animal. - Nécessairement quelque être hlanc est ou n'est pas animal; il se peul que tout vêteanimal est bomme; done il se peut ment (ou qu'aueun vêtement ne) soit blane: Il ne se peul pas, ou il est - 2º Darii: Il est nécessaire que nécessaire, qu'aueun vêtement ne tout être blane soit coloré; il se peut soit animal. Il n'y a point là, comme que quelque homme soit blanc: donc on le voit, de syllogismes.

§ 11. Lorsque l'universel est nécessaire et le particulier contingent, l'universel étant privatif, les termes de l'affirmation sont : animal, blane, corbeau; et de la négation : animal, blane, poix. § 12. Si l'universel est affirmatif, les termes de l'affirmation seront : animal, blane, cygne; et du non contingent : animal, blane, neige, § 13. Si les propositions sont indérerminées, ou toutes deux particulières, il n'y aura pas non plus de syllogisme. Termes communs de l'affirmation : animal, blane, homme; de la négation : animal, blane, inanimé. Les flête, animal est à quelque être blane; et blane est à quelque être inanimé, nécessairement, et non d'une manière contingente. Il en est de même pour le contingent, et les termes

§ 11. Modes huttles à majeure partenilère contingente et à mineure universelle uccessive négative; la majeure denta, soir affirmative, soil négative. — Il se peut que quédque étre blanc soil (ou me soil pas) animal; névessairement aucunc orbeau n'est blanc névessirément tout corbeau et animal. — Il se peut que quédue être blanc soil (ou ne soil pas) animal; névessairement auteure poir névessairement auteure poir n'est sianche; névessaire-ment auteure poir n'est animal. Pas de splogiames.

§ 13. Il se peut que quelque être blane soit (ou ne soit pas), animal; nécessairement tout cygne est blane; necessairement tout cygne est aniual. — Il se peut que quelque être blane soit (ou ne soit pas) animal; nécessairement toute neige est blanche : nécessairement aucune neige n'est animal. Pas de syllogismes.

§ 13. Voici les deux premiers syllogismes faux, quand c'est la majeure derniers modes.

qui est contingente : Il se peut que l'être blanc soit (ou ne soit pas) animal: nécessairement l'homme est (ou n'est pas) blanc : nécessairement tout homme est animal - Il se peut que l'être blane solt (ou ne solt pas) animal; nécessairement l'inanimé est ou n'est pas blanc : nécessairement aucun être Inanimé n'est animal. Voici les deux autres faux syllogismes, quand c'est la mineure qui est contingente : Nécessairement l'être blanc est (on n'est nas) animal; il se peut que l'homme soil (on ne soil pas) blane : necessairement tout hourme est animal. - Nécessairement l'être blanc est (ou n'est pas) animal; il se peut que tout être ina-

utiné soit blanc : nécessairement aucun être inanimé n'est animal. — II en est de même pour le contingent, c'est-à-dire quand la mineure est contingente, comme dans les deux derniers modes. peuvent servir pour tous les cas divers. § 14. Il est évident, d'après ce qui précède, que, les termes étant disposés pareillement dans les propositions absolues et dans les propositions nécessaires, le syllogisme a lieu, et n'a pas lieu de la même manière. Seulement, si la proposition privative est contingente absolue, la conclusion est contingente; si la privative est nécessaire, la conclusion est à la fois contingente et absolue négative. § 15. Il est évident aussi que tous les syllogismes sont incomplets, et qu'ils se complètent par les figures indiquées plus haut.

## CHAPITRE XVII.

Syllogismes à deux prémisses contingentes, dans la seconde figure. - Règle générale : Tous les modes de ce genre sont inutiles.

- § 17. Dans la seconde figure, lorsque les propositions sont toutes deux contingentes, il n'y a pas de syllogisme,
- sitions soient absolues ou qu'elles Les syllogismes incomplets sont ici soient modales nécessaires, elles se ceux où la majeure est nécessaire et comportent tout à fait de même dans la mineure contingente. - Indile mélange avec le contingent. L'ex- quées plus haut, dans tout le cours pression du texte est ici un peu trop concise.
- \$ 15. Aristote dit à tort : tous les syllogismes, paisque lui-même II en
- \$ 14. C'est-à-dire, que les propo- a reconnu deux complets, \$ 3 et \$ 5. de ce chapitre.
  - § 1. Lorsque les propositions sont toutes deux contingentes. Ce cas sera étudié dans le présent chapitre.

qu'on les fasse, soit affirmatives, soit privatives, universelles ou particulières. L'une des propositions étant absolue et l'autre contingente, si c'est l'affirmative qui est absolue, il n'y aura pas de syllogisme : mais si c'est l'universelle privative, il y en aura toujours. Il en sera aussi de même lorsque l'une des propositions est nécessaire et l'autre contingente; mais il faut comprendre encore ici le contingent placé dans les conclusions, avec le sens que nous lui avons donné précédemment.

§ 2. D'abord, il faut démontrer ici que le privatif contingent ne peut se convertir; si, par exemple, A peut n'être à aucun B, il ne faut pas nécessairement aussi que B puisse n'être à aucun A. Supposons-le, en effet, et que B puisse n'être à aucun A. Comme les affirmations contingentes se convertissent en négations, les contraires aussi bien que les opposées, et que B peut n'être à aucun A, il est évident qu'il pourrait se faire aussi que B fût à tout A. Mais ceci est faux. En effet, parce que telle chose peut être à telle autre chose, il n'en résulte pas que nécessairement celle-ci soit à celle-là; par conséquent le privatif

- L'une des propositions étant absolue et l'autre contingente. Voir le chapitre 18. - L'une des propositions est nécessaire et l'autre contingente. Voir le chapitre 19 .- Préeédemment, ch. 13, \$ 2 et suiv., et ch. 3, 8 5 et suiv.

\$ 2. La proposition contingente négative ne peut se convertir en ses propres termes. Ainsi cette proposition : A peut n'être à aucun B, ne vant n'être à aucun B. il peut aussi \$ 4, et ch. 15, \$ 1.

être à tout B, et B ponvant n'être à ancun A, il peut aussi être à tout A: ainsi la proposition universelle contingente : A peut être à tout B, se convertirait en ses propres termes : B peut être à tont A : ce qui a été démontré fanx, ch. 3, 5 5. Théophraste et Eudème sontenalent, au contraire, que la proposition contingente universelle negative, ponvait se convertir en ses propres termes. se convertit pas en celle-ci : B peut Alexandre prend parti contre eux n'être à aucun A. En effet, A pou- pour Aristote. Voir plus haut, ch. 13.

ne se convertit pas. § 3. D'autre part, rien n'empêche que A puisse n'être à aucun B, tandis que B nécessairement n'est pas à quelque A. Par exemple, la blancheur peut ne pas convenir à tous les hommes, parce qu'il est possible aussi qu'elle leur convienne; mais il n'est pas exact de dire qu'il se peut que homme ne convienne à aucun être blanc; parce que, de fait, il est beaucoun d'êtres blancs auxquels, nécessairement, il n'appartient pas; or, le nécessaire n'a pas été confondu par nous avec le contingent. § 4. On ne pourrait même pas démontrer par l'absurde que la conversion a lieu; par exemple, si parce qu'il est faux que B puisse n'être à aucun A, on prétendait qu'il est vrai qu'il ne peut pas n'être à aucun; car ce sont là l'affirmation et la négatiou. Mais si cela est, il est vrai alors que B est nécessairement à quelque A, et, par suite, A l'est aussi à quelque B: mais ceci est impossible; car, de ce que B ne peut pas

- \$ 3. Antre argument qui prouve est : B ne peut pas n'être à aucun A. que la conversion est impossible. Or, cette proposition a deux sens pouvait se convertir en ses propres termes, on confondrait alors le contingeut et le nécessaire, bien qu'ils soient fort distincts, comme on l'a dit, cb. 13, 88 2 et 3. - N'a pas été confondu, ch. 2 et 13.
- \$ 4. Autre argument pour prouver que la conversion de la contingente universelle négative est impossible : on ne peut, en aucune manière, la réduire à l'absurde. Ainsl, à cette proposition : B peut syllogisme, c'est-à-dire qu'on ne n'être à ancun A, la contradictoire peut réduire à l'absurde.

C'est que, d'une part. A peut n'être possibles : d'abord que B est nécesà aucun B, tandis qu'il y a nécessité sairement à quelque A; ou bien que que B ne soit pas à quelque A. Si donc nécessairement ii n'est pas à quelque pa proposition contingente négative A. Ainsi on ne peut réduire à l'absurde la négation de la proposition contingente universelle négative, convertie en ses propres termes, parce que alors on a également, soit l'affirmation, soit la négation.-Ainsi donc, pouvoir être à tout, elc. Cette proposition a deux opposées: sa contraire : pouvoir n'être à aucun, en aura aussi deux. - Notre définition antérieure, ch. 13, § 2 el suiv .- Et par suite il n'y a plus de

n'être à aucun A, il ne s'ensuit pas que, nécessairement, il soit à quelque A. C'est que : Ne pouvoir pas n'être à aucun, a deux significations, dont l'une exprime que la chose nécessairement est à quelqu'un, et la seconde, que nécessairement elle n'est pas à quelqu'un. En effet, parce que telle chose, nécessairement n'est pas à quelque A, il n'est pas vrai de dire qu'elle peut n'être pas à tout A, de même qu'il ne sera pas plus exact de dire que ce qui est à une chose nécessairement, peut aussi être à toute cette chose. Si donc l'on prétendait que C, ne pouvant être à tout D, nécessairement il n'est pas à quelque D, on se tromperait; car il est peut-être à tout D; mais comme il est nécessairement à quelque D, nous disons qu'il peut n'être pas à tout D. Ainsi donc à cette proposition : Pouvoir être à tout ; il v en a deux opposées, qui sont : Être nécessairement à quelqu'un, et N'être pas nécessairement à quelqu'un : même opposition pour celle-ci: Pouvoir n'être à aucun. Donc, évidemment, en comprenant le contingent et le non contingent dans le sens de notre définition antérieure, il faut admettre pour opposé, non pas seulement : Être nécessairement à quelqu'un , mais encore : N'être pas nécessairement à quelqu'un. Ce sens une fois admis, on ne rencontre plus d'impossibilité: et par suite, il n'y a plus de syllogisme. § 5. Il est donc évident, par ce qui précède, qu'ici le privatif ne peut se convertir.

§ 6. Ceci prouvé, supposons que A puisse n'être à aucun B, mais qu'il puisse être à tout C. Il n'y aura pas

<sup>§ 6.</sup> Après avoir prouvé que la ainsi qu'il a été dit au § 1, que, dans contingente universelle négative ne la seconde figure, il n'y a pas de sylpeut se convertir, il faut prouver, iogisme possible avec deux contin-

de syllogisme au moven de la conversion, car on a dit qu'une proposition de ce genre ne peut avoir de conversion. Mais il n'y en aura pas non plus par réduction à l'absurde; car en supposant que B puisse être à tout C, il n'y aura là rien de faux, puisque A pourrait être à tout C, et n'être à aucun. Donc, en général, quand il y a syllogisme, il est clair que c'est un syllogisme du contingent, puisque aucune des propositions n'est absolue, syllogisme qui serait, du reste, soit affirmatif, soit privatif: mais il n'est possible d'aucune des deux facons: car si on le suppose affirmatif, on démontrera par des termes que la conclusion est négative contingente; et s'il est privatif, que la conclusion est non pas contingente, mais nécessaire. Soit A blanc, B homme, et C cheval. A, c'est-à-dire blanc, peut-être à l'un tout entier, et peut n'être pas du tout à l'autre; mais il n'est pas contingent non plus ni que B soit à C, ni qu'il n'y soit pas. D'abord, qu'il ne se puisse pas qu'il y soit, cela est de toute évidence, puisque aucun cheval n'est homme. Mais il n'est même pas contingent qu'il n'y soit pas, attendu qu'il est

l'absorde, on a, la majenre ne pou- saire.

gentes. - De ce genre, c'est-à-dire, vant se convertir : Il se peut que A contingente universelle négative qui ne soit à aucun B, nécessairement B est prise ici comme majeure. - Ne est à tout C : donc il se peut que A peut avoir de conversion, par con- pe soit pas à tont C, conclusion qui séquent, ne peut être ramené de la ne contredit pas du tout la première ; seconde ligure à la première qui le car dès qu'une chose est contingente, complèterait. - Car en supposant. elle peul à la fois être ou n'être pas. Voici le premier syllogisme : Il se - Par des termes , c'est-à-dire , en pent que A ne soit à aucun B : Il se prenant des exemples positifs. - Il peut que A soit a tout C : donc il se se peut que nui homme ne soit blanc : peut que B ne soit à aucun C. - En il se peut que tout cheval soit blanc : prenant la contradictoire de cette Nécessairement aucun cheval n'est conclusion pour essayer de réduire à homme, conclusion modale nécesnécessaire qu'aucun cheval ne soit homme; or, nous n'avons jamais confondu le nécessaire avec le contingent; donc, il n'y a pas ici de syllogisme. § 7. La démonstration serait toute pareille si l'on prenait la négation dans un ordre inverse, ou si l'on faisait les deux propositions. soit affirmatives, soit privatives. La démonstration a lieu avec les mêmes termes. § 8. Que l'une des propositions soit universelle, l'autre particulière, ou toutes deux particulières ou indéterminées, ou de telle autre façon qu'on voudra les combiner, la démonstration pourra toujours se faire par les mêmes termes. § q. Il est donc évident qu'avec deux propositions contingentes, il n'y aura pas ici de syllogisme possible.

\$ 7. Dans un ordre inverse, c'est- affirmatives, ou universelles négatifirmative et la mineure négative : Il pas. se peut que tout homme soit blanc : il se peut qu'aucun cheval ne solt toujours avoir lieu par les mêmes blanc : Nécessairement aucun cheval termes, c'est-à-dire, la conclusion n'est homme. - On pourrait encore restera toujours : Nécessairement faire les deux prémisses universelles aucun cheval n'est homme.

à-dire, si l'on rendait la majeure af- ves, la conclusion ne changerait

§ 8. La démonstration pourra

#### CHAPITRE XVIII.

Syllogismes à prémisses, l'une absolue et l'autre contingente, dans la seconde figure.— Règle générale: Il y a conclusion contingente, quand l'une des prémisses est absolue universelle négative.

§ 1. Quand l'une des propositions est absolue et l'autre contingente, si c'est l'affirmative qui est absolue et la privative qui est contingente, il n'y aura pas encore de sylogisme, les termes étant d'ailleurs universels ou particuliers; la démonstration serait la même et par les mêmes termes. Mais si c'est l'affirmative qui est contingente, et la privative qui est absolue, il y aura syllogisme. § 2. Supposons, en effet, que A ne soit à aucuu B, mais qu'il puisse être à tout C. En convertissant la proposition privative, B ne sera à aucun A; mais l'on supposait que A pouvait être à tout C, il y aura donc syllogisme concluant que B ne peut être à aucun C, dans la première fegure. § 3. De même encore, quand on mettrait le pri-

<sup>\$ 1.</sup> La démonstration serait la à C, c'est-à-dire, si i'on faisait la même, avec les mêmes termes que majeure affirmative, et la mineure dans les exemples précèdents.

<sup>\$ 2.</sup> Syllogisme en Cosars ramené
à Colarent.

\$ 3. Quand on mettrait le privatif

sion et transposition.

vatif à C. § 4. Si les propositions sont toutes deux privatives, et que l'une exprime: Ne pas être, et l'autre la possibilité de ne pas être, ces données seules ne fourniront pas de conclusion nécessaire; mais en convertissant la proposition contingente, il y a syllogisme concluant que B peut n'être à aucun C, comme dans les cas précédents: car ici encore on aura la première figure. § 5. Si les deux propositions sont affirmatives, il n'y aura pas de syllogisme. Termes pour l'affirmation : santé, animal, homme; et pour la négation: santé, cheval, homme.

§ 6. Il en sera de même pour les syllogismes particuliers. En effet, lorsque l'affirmatíf est absolu, soit universel, soit particulier, il n'y a pas de syllogisme. Ceci se démontrerait de la même manière et par les mêmes termes que précédemment. § 7. Quand c'est le privatif qui est absolu, le syllogisme a lieu par la conversion, comme dans les cas autérieurs. § 8. Mais si les deux

8 · Exprimer: ne pau têre, c'estadire, si la proposition est aboûne negativo. — La possibilité des pau tere, c'esta-dire. « la burte proposition est constiguente négative. — Mais ra convertirante la proposition cotionate la constiguente ne contiguente all'amunitre, d'oppès les registeres de la configuente ne contiguente all'amunitre, d'oppès les registeres de la configuente, solo en contrar la configuente, solo en qu'on falt contingente, solo la majeure, solt la minique; et on ranche ces deux moles à Celarent de la première figure.

§ 5. Il se peut que tout animal solt sain; tout homme est sain: Nécessairement tout homme est animal. — Il se peut que tout cheval soit

\$1. Exprime: ne pus être, c'est-ialre, si la proposition est absolve nésaltrement a neum homme n'est cheguito. — La postribité de ne pas val. Les conclusions servient inetre, c'est-d-dire, s'i l'autre proposition est contingent ne figalite. — Mais i condispance de la majeure à la
su convertizama la preposition commineure, ct l'absolu, de la mineure

à la majeure. \$6. Pour les syllogismes particuliers, c'est-à-dire, où l'une des prémisses est particulière. — Précédem-

ment, § 5. § 7. Syllogisme en Festino, avec majeure absolue négative, ramené à Ferio par conversion simple de la

majeure. § 8. Intervalles, pour propositions. — Syllogisme à majeure absolue universelle, et à mineure contingente particulière, toutes deux intervalles sont supposés privatifs, et que l'absolu privatif soit universel, il n'y aura pas de conclusion nécessaire avec les données toutes seules. Mais le contingent étant converti, comme dans les cas précédents, il y aura syllogisme. § 9. Si le privatif est absolu, et qu'il soit particulier, il n'y aura pas de syllogisme, que l'autre proposition soit du reste affirmative ou privative. § 10. Il n'y en aura pas non plus si elles sont toutes deux, ou indéterminées, soit affirmatives soit négatives, ou particulières. La démonstration est la même et par les mêmes termes.

## CHAPITRE XIX.

Syllogismes à prémisses, l'une nécessaire, l'autre contingente, dans la seconde figure.

§ 1. Quand l'une des propositions est nécessaire et l'autre contingente, si c'est la privative qui est nécessaire, il y aura syllogisme, concluant non pas seulement

négatives. — Le contingent étant converti, c'est-à-dire, de négatif devenant affirmatif, ch. 3 et 13.

\$ 9. Modes inutiles , où la mineure alssolue étant particulière négative , la majeure serait contingente universelle , soit affirmative, soit négative , lous ba 10. Las mêmes termes, par exembres seraits de la contraction de la

ple, avec deux particulières affirmatives: Il se peut que quelque cheval soit sain; quelque homme est sain: Nécessairement ancun bomme n'est

§ 1. Règie générale, répétée aussi plus bas, § 15, et annoncée déjà plus haut, ch. 17, § 1. que la chose peut ne pas être, mais aussi qu'elle n'est pas ; avec l'affirmative nécessaire, il n'y a pas de syllogisme. § 2. Supposons, en effet, que A nécessairement ne soit à aucun B, mais qu'il puisse être à tout C; en convertissant la proposition privative, B ne sera non plus à aucun A, mais A pouvait être à tout C. On a donc encore un syllogisme de la première figure, concluant que B peut n'être à aucun C. Il est clair en même temps que B n'est à aucun C; car supposons qu'il y soit : si donc A peut n'être à aucun B, ct que B soit à quelque C, A ne peut pas être à quelque C; mais la supposition était qu'il pouvait être à tout C, § 3. On démontrerait de la même façon, si le privait s'appliquait à C.

- § 4. Que l'affirmatif maintenant soit nécessaire et
- § 2. Silogisme en Ceare ramené
  de la majeure. Car, aupposon
  de la majeure. Car, aupposon
  qu'il y sori, demonstration per l'absurde que non seulement il est possible que B ne soit à aucun C, mais
  encore qu'il n') est pas d'une manière absoite. On obtiendrait ainsi
  une conclusion qui contredirait ta
  mineure admise du premier syllogisme.
- § 3. Si le privotif s'appliquaté à C, c'est-à-dire, si la mineure était négalive à la place de la majeure; le syllogismo est alors en Camestres ramené à Celarent par la conversion simple de ia mineure et de la conclusion, et par la transposition des prémises.
- § 4. Que l'affermatif maintenant opposées, c'est-à-dire qu'on ne soit nécessaire. C'est le second cas peut obtenir non pius les conclusions du § 1, c'est-à-dire que c'est la proposition affirmative, et non plus la quer. Or, on a demontré qu'on ne

négative, qui est modale nécessaire : Ii se peut qu'aucun homme ne soit blane: nécessairement tout evgne est blanc : Nécessairement aucun cygne n'est homme. - Il n'y a pas de syllogisme du contingent, c'est-à-dire, pas de conciusion modale contingente.-Le nécessaire résultait. Voir plus haut, ch. 8, 9, 10, 11. - Si par exemple C est éveillé. Ajexandre d'Aphrodise propose de substituer : marchant à : éveillé , pour rendre la relation de l'idée de mouvement plus évidente. Voici le syllogisme d'après Aristote : Ii se peut qu'aucun animal ne se meuve; il est nécessaire que tout être éveillé se menve : Tout être éveille est animal .- Il n'y a pas non plus syllogisme des propositions. opposées, c'est-à-dire qu'on ne peut obtenir non pius les conclusions opposées à celles qu'on vient d'indil'autre membre privatif et contingent; que A puisse n'être à aucun B, et qu'il soit nécessairement à tout C. les termes étant ainsi disposés, il n'y aura pas de syllogisme; car la conséquence est que B nécessairement n'est pas à C. Ouc, par exemple, A soit blanc, B homme, et C cygne. Blanc est nécessairement à cygne, et il peut n'être à aucun homme; et homme nécessairement ne convient à aucun cygne. Il est donc clair qu'il n'y a pas de syllogisme du coutingent; car le nécessaire n'était pas le contingent. Il n'y en a pas nou plus du nécessaire; car le nécessaire résultait, ou de deux propositions nécessaires, ou d'une privative nécessaire. Il peut se faire encore, avec ces données, que B soit à C; car rien n'empêche que C soit sujet de B, et que A puisse être à tout B, et soit nécessairement à C. Si, par exemple, C est éveillé. B animal, et A mouvement: car nécessairement tout animal éveillé a le mouvement, et cela peut convenir à tout animal; tout être éveillé est un animal. Il est donc clair qu'il n'y a pas non plus de conclusion négative absolue, puisqu'il y a nécessité de l'affirmation absolue avec les termes disposés ainsi. Il n'y a pas non plus de syllogisme des própositions opposées à celles-là; . donc il n'y a ici aucun syllogisme possible. § 5. On ferait

dre les exemples du texte plus clairs, devenue la leçon vulgaire. Alexandre propose de mettre : enle mouvement appartient plus évi- cédents, on a placé l'affirmation à la

pouvait obtenir ici de conclusion demment à celui qui entre qu'à celui négative, ni contingente, ni néces- qui veille.- li paraît aussi que de son saire, ni absolue. Les conclusions temps les manuscrits portaient : afopposées seraient des conclusions firmations opposées au lieu de : proaffirmatives, soil contingentes, soil positions opposées; il accepte luinécessaires, soit absolues. Pour ren- même cette dernière leçon qui est

\$ 5. L'affirmative places à l'intrant, à la place de : éveillé, parce que verse. Dans tous les syllogismes préla démonstration de la même manière, si l'on supposait l'affirmative placée à l'inverse. § 6. Mais, les propositions étant de même forme, si elles sont toutes deux privatives, il y a toujours syllogisme, en convertissant la proposition contingente comme dans les cas précédents. § 7. Car, supposons que A nécessairement ne soit pas à B, et qu'il puisse ne pas être à C; en convertissant les propositions, B n'est à aucun A, et A peut être à tout C. Voilà donc encore la première figure. § 8. De même, si l'on joint le privatif à C. § 9. Mais si les propositions sont affirmatives, il n'y aura pas de syllogisme. D'abord, évidemment, on n'aura pour conclusion ni : Ne pas être, ni: Nécessairement ne pas être, parce qu'il n'y a point ici de proposition privative, ni absoluc, ni nécessaire, On n'en aura pas non plus davantage de : Pouvoir ne pas être; car, avec cette disposition des termes, B nécessairement ne sera pas à C: par exemple, que A soit blanc, B eygne, et C homme. Il n'y aura pas davantage de syllogisme des

majeure : ce serait aiors la placer à la mineure, et dire, par exemple, en reprenant l'exemple du § 4 : Nécessairement tout eygne est blane : il se peut qu'aucun homme ne soit blane : Nécessairement aucun homme n'est

- § 6. De même forme, c'est-à-dirc, de même qualité. — Comme dans les cas précédents, c'est-à-dire, de négative en affirmative, d'après les règles des chapitres 3 et 13.
- § 7. En convertissant les propositions. Le syllogisme se forme alors en Celarent.
- § 8. Si l'on joint le privatif à C, conclusion serait op c'est-à-dire, si l'on fait la mineure clusion précédente.

négative nécessaire au lieu de la majeure.

geure.

§ 9. Parce qu'il n'y a point fei de proposition privative ni aboue, ni nécessire. Or il faut une uégative, soit absolue, soit nécessire, dans les prémisees, pour avoir une conclusion négative, soit abosessire, dans les assirement ne sera par à C: Nécessairement ne sera par à C: Nécessairement out cyque est bianc; il se peut que tont homme soit blane: Nécessairement au cum homme n'est cygne.

— Syllogisme des énonciations opposées, c'est-à-dire, syllogisme où la conciusion serait opposée à la conclusion précédente. énonciations opposées, puisqu'il a été démontré que nécessairement B n'est pas à C; donc il n'y aura pas du tout de syllogisme.

§ 10. Même règle pour les syllogismes particuliers. En effet, quand le privatif est universel et nécessaire, il y aura toujours syllogisme du contingent et de l'absolu négatif; on le démontrerait par la conversion. § 11. Quand c'est l'affirmative qui est nécessaire, il n'y aura jamais de syllogisme. Ceci se démontrerait de la même facon que pour les modes universels, et par les mêmes termes. § 12. Il n'y a pas non plus de syllogisme, si les propositions sont toutes deux affirmatives; et ici la démonstration se ferait encore comme ci-dessus. § 13. Si toutes deux sont privatives, et que l'absolue privative soit universelle et nécessaire, les données initiales ne suffiront pas à fournir une conclusion nécessaire; mais il y aura syllogisme comme dans les cas précédents, par la conversion de la proposition contingente. § 14. Si toutes deux sont indéterminées ou particulières, il n'y aura pas

- § 10. Syllogismes particuliers, c'est-à-dire, où la conclusion est particulière. La règle est la même que pour les conclusions universelles, en ce qu'il faut également ici que la privative soil necessaire. Le syllogisme est, du reste, en Festino que l'on ramène par la conversion de la majeure à Ferio .- Sullogisme du contingent, c'est-a-dire, conclusion contingente négative.
- peut qu'aucun homme ne soit blanc : nécessairement quelque cygne est blane : Nécessairement aucun cygne n'est homme. - Il se peut qu'aucun ple de la majeure nécessaire.

- animal ne se meuve : nécessairement quelque être éveillé se meut : Nécessairement tout être éveillé est animal. Voir plus haut, \$ 4.
- \$ 12. Comme ci-dessus : Nécessalrement tout cygne est blanc: Il se peut que quelque homme soit blane : Nécessairement aucun bomme n'est cygne. On pourrait encore faire la majeure contingente et la mineure nécessaire, et aussi la majeure par-\$11. Par les mêmes termes : il se ticulière et la mineure universelle.
  - dans les deux cas. \$ 13. Syllogisme en Festino ramené à Ferio par la conversion sim-

de syllogisme; la démonstration est ici la même, et se fait par les mêmes termes.

§ 15. On voit donc, d'après ceci, que, la privative étant universelle et nécessaire, il y a toujours syllogisme, concluant non sculement : Pouvoir ne pas être, mais aussi : N'être pas. Au contraire, avec l'affirmative, il n'y en a jamais. § 16. Il est évident encore que, les termes étant disposés de même dans les propositions nécessaires et dans les absolues, il peut y avoir et ne pas y avoir de syllogisme. § 17. Il est clair enfin que tous ces syllogismes sont incomplets, et qu'on les complète par les figures indiquées.

## CHAPITRE XX.

Syllogismes à deux prémisses contingentes, dans la troisième figure.

§ 1. Dans la dernière figure, il y aura syllogisme, les deux propositions étant contingentes ou avec l'une des

ch. 5.

- § 15. Confirmation nouvelle de la son1 tous de la seconde figure et que règle générale du \$ 1 .- Avec l'affirmative. Sous-entendu : nécessaire compièteut par la première. Voir universelle.
- \$ 16. C'est-à-dire que les propoà fait comme les nécessaires, dans le mélange avec le contingeut.
- § 1. Dans ce paragraphe, Aristote sitions absolues se comportent tout expose, comme au chapitre 17, le sujet des deux chapitres sujvants qui comprenneut le mélange de l'absolu

tous les syilogismes de la seconde se

\$ 17. Incomplets , parce qu'ils et du contingeut , et le mélange du

deux seulement. Si donc les deux propositions expriment le contingent, la conclusion aussi sera contingente; et de même encore quand l'unc sera contingente et l'autre absolue. Mais, si l'une des deux est nécessaire, et que, de plus, elle soit affirmative, il n'y aura point de conclusion possible, ni nécessaire, ni absoluc; si elle est privative, la conclusion sera négative absolue, comme précédemment. Mais, ici encore, il faut comprendre dans le même sens le contingent des conclusions.

§ 2. Soient d'abord les deux propositions contingentes, et que A et B puissent être à tout C. Comme l'affirmative se convertit en particulière, et que B peut être à tout C, C aussi peut être à quelque B; si donc A peut être à tout C, et C à quelque B, A nécessairement peut être aussi à quelque B. C'est là la première figure. § 3. Si A peut n'être à aucun C, et que B puisse être à tout C, il y a nécessité que A puisse ne pas être à quelque B. C'est encore la première figure au moven de la conversion. § 4. Si les deux propositions sont privatives, il ne résultera pas de conclusion nécessaire avec les données initiales; mais il y aura syllogisme comme précédemment par la conversion des propositions. En effet, si A et B

nécessaire et dn contingent, dans la troisième figure.-Comme précédem- duit à Ferio de la première figure ment. ch 19, \$ 3. - Dans le même par la conversion de la mineure nnisens. Voir la définition du contin- verselle en particulière. gent, ch. 13, \$ 2. - Le contingent contingentes qui sont les conclu-

8 2. Syllogisme en Darapti, ramené à Darii de la première figure, par la conversion de la mineure universelle en particulière.

\$ 3. Syllogisme en Felapton re-

§ 4. Les deux propositions sont des conclusions, les propositions d'abord contingentes universelles négatives. On les convertit en nniverselles affirmatives d'après les règles du ch. 3, \$ i, et du ch. 13; et après cette conversion, le syllogisme est en Darapti ramenè, comme pins haut, à Darii de la première figure. peuvent ne pas être à C, en convertissant : Pouvoir ne pas être, on aura de nouveau la première figure par cette conversion. § 5. Si l'un des termes est universel et l'autre particulier, les termes étant disposés de la même façon que pour l'absolu, il y aura et il n'y aura pas de syllogisme. § 6. Ainsi, que A puisse être à tout C, et B à quelque G, on retrouvera la première figure, en convertissant la proposition particulière; car, si A peut être à tout C, et C à quelque B, A peut être aussi à quelque B. § 7. Il en est de même si l'on met l'universel à B C. § 8. De même encore si A C est privatif et B C affirmatif. En effet, par la conversion, on retrouvera toujours la première figure. § 9. Si les propositions sont toutes deux privatives, l'une universelle, l'autre particulière, avec ces données il n'y aura pas, il est vrai, de syllogisme; mais il y en aura comme précédemment, si on les convertit. § 10. Si toutes deux sont indéterminées ou particulières, il n'y aura pas de syllogisme, parce qu'il faut nécessairement alors que A soit à tout B, et qu'il ne soit

- \$ 5. Il y aura et il n'y aura pas de syllogisme, dans les mêmes cas où il y en a et n'y en a pas avec les propositions absolues. \$ 6. Syllogisme en Datisi, rame-
- né à Darii par conversion simple de la mineure particulière.
- § 7. Syllogisme en Disamis, BC la mineure étant universelle, ramené à Darii de la première figure par conversion simple de la majeure et de la conclusion, et par transposition des prémisses.
- \$ 8. Syllogisme en Ferison, rapar conversion simple de la mineure. positions sont particulières.

- \$ 9. Les deux propositions sont d'abord négatives : on les convertit en affirmatives, selon les règles du ch. 3, et le syllogisme devient possible comme au \$ 4.
- \$ 10. Il se peut que quelque être blanc soit animal; il se peut que quelque être blanc soit homme : Nécessalrement tout bomme est animal. - Il se peut que quelque être blanc soit cheval : il se peut que quelque être blanc soit homme : Nécessairement ancun homme n'est cheval .- Pas de syllogisme ni de part mené à Ferio de la première figure ni d'autre, parce que les deux pro-

à aucun B. Termes de l'affirmation : animal, homme, blanc; de la négation : cheval, homme, blanc; blanc étant le moyen,

### CHAPITRE XXI.

Syllogismes, à prémisses, l'une absolue, l'autre contingente, dans la troisième figure.

§ 1. Si l'une des propositions est absolue et l'autre contingente, la conclusion sera contingente et non absolue; et le syllogisme aura lieu, si les termes sont disposés comme dans les exemples antérieurs. § 2. Supposons-les d'abord affirmatifs; que A soit à tout C, et que B puisse être à tont C; en convertissant B C, on aura la première figure; et la conclusion sera que A peut être à quelque B; car, lorsque dans la première figure, l'uue des propositions exprime la contingence, on a vu que la conclusion l'exprime aussi. § 3. De même, si B C est absolue, et A C

\$ 1. Dans les exemples antérieurs, ch. 20.

\$ 2. Syllogisme en Darapti, ramené à Darii de la première figure, par la conversion de la majeure universelle en particulière. - On a vu. ch. 15 et 16.

gente et mineure absolue, à l'inverse du syllogisme précédent; du reste il est toujours en Darapti, ramené de

même à Darii .- Et encore A C étant privatif et BC affirmatif, syllogisme en Felapton, ramené à Ferio par la conversion de la mineure universelle § 3. Syllogisme à majeure contin- en particulière. Dans le premier cas,

contingente; et encore A C étant privative, et B C affirmative, quelle que soit d'ailleurs la proposition qui soit absolue, la conclusion, de l'une ou l'autre façon, sera toujours contingente. En effet, on revient encore ici à la première figure; et il a été démontré que, dans cette figure, il suffit qu'une proposition exprime le contingent pour que la conclusion soit aussi contingente. § 4. Si le contingent privatif est joint à l'extrême mineur, ou que les deux membres soient privatifs, il n'y aura pas de syllogisme avec les données initiales; mais il v en aura en les convertissant comme dans les cas précédents.

§ 5. Si l'une des propositions est universelle et l'autre particulière, toutes les deux étant affirmatives, ou bien si l'universelle est privative et la particulière affirmative, les syllogismes se formeront de la même manière; car tous concluront par la première figure. Donc évidemmeut le syllogisme conclura le contingent et non l'absolu. § 6. Si l'affirmative est universelle et la privative

la majeure est absolue, la mineure est contingente, ainsi que la conclusion; dans le second, c'est la majeure

et la conclusion uni sont contingentes, et la mineure est absolue.- Il a été démontré, ch. 15 cl 16. § 4. Les propositions sont d'abord:

1º la majeure absolue affirmative et la mineure contingente négative : on conserve la majeure et l'on convertit la mineure en affirmative, d'après les règles du ch. 3, \$ 4. Le syllogisme revient alors en Darapti. 2º La majeure absolue negative, et la mineure contingente negative : on conserve la majeure, et l'on convertit la mineure en affirmative d'après B est à tout C; donc il se peut que A

les règles du ch. 3 : le syllogisme revient alors en Felapton.

\$ 5. Ce & renferme l'indication de six syllogismes; denx en Disamis, le premier avec majeure absolue et mineure contingente, et le second à l'inverse : deux en Datisi, avec les mêmes conditions : et enfin denx en Ferison, de même : ramenés tons les six par les procédés connus aux mo-

des correspondants de la première figure. \$ 6. Syllogisme en Brocardo, ramené à Barbara de la première fifiure par réduction à l'absurde : Il se peut que A ne soit pas à quelque C : particulière, la démonstration se fera par réduction à l'absurde. Que B, par exemple, soit à tout C, et que A puisse ne pas être à quelque C: par suite, il est nécessaire que A puisse ne pas être à quelque B; car si A est nécessairement à tout B, et que B soit supposé être à tout C, A sera nécessairement aussi à tout C; c'est ce qu'on a précédemment démontré; mais la supposition était que A pouvait ne pas être à quelque C. § 7. Si les propositions sont toutes deux indéterminées ou particulières, il n'y aura pas de syllogisme. La démonstration est la même que dans les modes universels, et par les mêmes termes.

#### CHAPITRE XXII.

Syllogismes à prémisses. l'une nécessaire, l'autre contingente. dans la troisième figure.

§ 1. Si l'une des propositions est nécessaire et l'autre contingente, les termes étant affirmatifs, il y aura tou-

que nécessairement A soit à tout B : homme, bianc. Best à tout C : Donc nécessairement

premier syllogisme.

§ 7. Les mêmes termes, ch. 19, conclusion contingente. - Le 1er §

ne soit pas à quelque B. Supposons et 20. Animai, homme, blanc : cheval,

\$ 1. Les termes étant affirmatifs. A est à tout C, conciusion contradic- c'est-à-dire, les deux propositions toire à la majeure admise dans le étant affirmatives.-Il y aura syllogirme du contingent, c'est-à-dire, jours syllogisme du contingent. Mais lorsque l'un est affirmatif et l'autre privatif, si c'est l'affirmatif qui est nécessaire, il y aura syllogisme de : Pouvoir ne pas être; si c'est le privatif, il y aura syllogisme, à la fois de : Pouvoir ne pas être, et de : Ne pas être. Mais il n'y aura pas de syllogisme de : Nécessairement ne pas être, non plus que dans les autres figures. § 2. Supposons d'abord les termes affirmatifs, Qu'ainsi, A soit nécessairement à tout C, et que B puisse être à tout C; puisque A est nécessairement à tout C, et que C peut être à quelque B, A pourra être aussi à quelque B; et il ne sera pas absolu, car c'est là ce qu'on obtenait par la première figure. § 3. La démonstration serait la même, si l'on prenait B C nécessaire, et A C contingente. § 4. D'autre part, supposous l'un affirmatif et l'autre privatif, et que l'affirmatif soit nécessaire. Qu'ainsi A puisse u'être à aucun C, mais que B soit nécessairement à tout C; c'est encore ici la pre-

contient le résumé des règles qui seront développées dans tout ce chapitre. - Non plus que dans les autres Agures. On a déjà vu, plus haut, ch. 5, \$ 1, que Théophraste et Eudème différaient en ceci d'Aristote, ct qu'en général ils attaquaient tonte sa théorie sur les conclusions des syllogismes modaux. L'ouvrage spécial d'Alexandre sur ce point difficile, n'est pas parvenu jusqu'à nous : mais il atteste ici, qu'il s'était occupé de ces dissentiments avec beaucoup de soin, dans ce livre et dans ses Commentaires logiques, que nous ne possédons pas non plus, et qu'il ne faut pas confondre avec le seul que nous ayons de lui sur le premier livre des Premiers Analytiques. étaient ainsi, ch. 16, \$\$ 8, 9.

8 2. Syllogisme en Darapti, ramené à Darii par conversion de la mineure universelle en particulière. -Et que C peut être à quelque B. par la conversion particulière de la première mineure.-Car c'est là ce au'on obtenait . c'est-à-dire, une conclusion contingente, ch. 16, 8 9.

\$ 3. Autre syllogisme en Darapti où c'est la mineure et non plus la majeure qui est nécessaire, et où la majeure devient contingente à la place de la mineure.

§ 4. Syllogisme en Felapton, ramené à Ferio par conversion particulière de la mineure. La majeure est contingente, et la mineure nécessaire .- Lorsque les propositions

mière figure; et la conclusion sera contingente et non absolue, parce que la proposition privative est contingente. Par conséquent, l'on voit que la conclusion sera contingente aussi: car lorsque dans la première figure les propositions étaient ainsi disposées, la conclusion était contingente. § 5. Si c'est la proposition privative qui est nécessaire, la conclusion sera et : Pouvoir ne pas être à quelqu'un, et : N'être pas. Supposons, par exemple, que A nécessairement ne soit pas à C, et que B puisse être à tout C; si l'on convertit l'affirmatif B C, on a la première figure, et la proposition privative devient nécessaire; or, quand les propositions étaient ainsi disposées, on avait dans la conclusion que A pouvait ne pas être, et aussi qu'il n'était pas à quelque C; donc, il y a nécessité aussi que A ne soit pas à quelque B. § 6. Si le privatif est joint à l'extrême mineur, pourvu qu'il soit contingent, il v aura syllogisme en convertissant la proposition comme auparavant. § 7. Si le privatif est nécessaire, il n'y en aura pas; car il est alors nécessaire qu'il soit à tout; et il peut n'être à aucuu. Termes pour : Être à tout : sommeil, cheval dormant, homme; et de : N'être à aucun : sommeil, cheval éveillé, homme.

necessaire, c'est-a-dire, la majeure de Felapton .- L'affirmatif B, c'està-dire, la mineure. - Quand les propositions étaient ainsi, ch. 16, 8 8.

<sup>§ 6.</sup> Les propositions sont d'abord une majoure nécessaire et une mineure contingente négative que l'on convertit, comme auparavant, et 13, en contingente affirmative. Le d'autre.

g 5. Si c'est la privative qui est syllogisme revient alors en Darapti. \$ 7. Il se peut que tout homme dorme : nécessairement aucun homme n'est un cheval dormant : Nécessairement tout chevai dormant dort. -Il se peut que tout homme dorme : nécessairement aucun homme n'est un cheval éveillé; Nécessairement aucun cheval éveillé ne dort .- Ii n'y d'après les règles des chapitres 3 et a de syllogisme possible ni de part ni

§ 8. Il en sera de même, si l'un des termes est universel et l'autre partieulier, par rapport au moven; car si tous les deux sont affirmatifs, il y anra syllogisme de : Pouvoir être, et non pas de : Être. Et de même aussi, quand l'un des deux est privatif et l'autre affirmatif, et que l'affirmatif est nécessaire. Mais si c'est le privatif qui est nécessaire, la conclusion sera de : Ne pas être. Le mode de démonstration serait le même, les termes étant ou n'étant pas universels; car il fant toujours compléter ces syllogismes par la première figure, de sorte que, dans ceux-là, le résultat est le même que dans les autres, § q. Si le négatif, pris universellement, se trouve joint à l'extrême mineur, il y aura syllogisme par la conversion quand le négatif est contingent. § 10. S'il est nécessaire, il n'y en anra pas; on démontrerait ceci de la même manière, et par les mêmes termes, que ponr les cas universels. § 11. On voit douc quand et comment, dans cette figure, il y aura syllogisme, tantôt du contingent, tantôt de l'absoln. § 12. Il est évident aussi que tous ces syllogismes sont incomplets, et que tous sont complétés par la première figure.

\$ 8. Si les deux sont affirmatifs, quatre premiers sont ramenes à Dadeux svilogismes en Disamis, en faisant varier de la mojeure à la misaire : deux syllogismes en Datisi, avec les mêmes conditions. - Et de le syllogisme revient alors en Disamême aussi quand l'un des deux est mis privatif, deux syllogismes en Ferison, avec les mêmes conditions. Les pius haut.

rii, les deux autres à Ferio. \$ 9. La mineure est d'abord une neure la contingente el la néces- conlingente négative que l'on convertil en affirmative, ch. 3, \$ 4; el

\$ 10. Par les mêmes termes, \$ 7.

#### CHAPITRE XXIII.

Réduction de tous les Syllogismes, tant hypothétiques qu'ostensifs, aux trois figures.

- § 1. Que les syllogismes conclus dans ces figures soient complétés par les syllogismes universels de la première et qu'ils y soient tous ramenés, c'est ce qui est évident d'après ce qui a été dit : maintenant nous allons prouver qu'il en est absolument de même de tout syllogisme quelconque, en démontrant que tout syllogisme se forme dans l'une de ces figures.
- § 2. D'abord, il faut nécessairement que toute démonstration et tout syllogisme, démontrent que l'objet existe ou qu'il n'existe pas; que cet objet est, soit universel, soit particulier; et qu'ils le démontrent, soit ostensivement, soit par hypothèse; car la démonstration
- \$ 1. Ce qui a été dit, ch. 7 où il ceux qui concluent avec les données a été démontre que tous les modes initiales, soit directement sans les deux universels de la première. Barquelconque, y compris les hypothétiques.

des diverses figures se réduisent anx changer, soit indirectement par la conversion : les syllogismes hypothébara et Celarent .- Tout syllogisme tiques sont ceux où l'on prouve que la contradictoire d'une conclusion précédente mène à une absurdité, et

\$ 2. Les syllogismes ostensifs sont qu'ainsi cette conclusion est vraie.

par l'absurde n'est qu'une partie de la démonstration hypothétique.

- § 3. Occupons-nous d'abord des syllogismes ostensifs: car ce point une fois prouvé pour ces syllogismes, on le comprendra clairement pour cenx qui concluent par l'absurde, et, en général, pour tous les syllogismes hypothétiques.
- § 4. Lors donc qu'on doit conclure A de B, c'est-àdire que A est ou n'est pas à B, il faut nécessairement supposer une chose d'une autre. § 5. Si l'on attribue A à B, on revient précisément au point de départ. § 6. Mais si l'on veut conclure A de C, et que C ne soit attribué à aucun autre terme, ni qu'aucun autre terme ne lui soit attribué, non plus qu'aucun autre à A, il n'y aura pas de syllogisme, attendu qu'il ne résulte rien de nécessaire de ce qu'on suppose une seule chose à nne senle autre. Done, il faut ajouter encore une autre proposition. § 7. Si l'on attribue encore A à un autre objet, ou un autre objet à A, ou un autre objet à C, rieu n'empêche,
- chapitre : du \$ 4 au \$ 10, ii sera prouvé que tous les syliogismes ostensifs se ramèneut aux trois figures. Du § 11, à la fin , il sera prouvé qu'il en est de même des syllogismes hypothétiques.
- \$ 4. Une chose d'une autre, c'està-dire, un sujet, et un attribut reiatlf c'est la troisième figure. - Il n'u en à ce sujet.
- \$ 5. Au point de départ , on fait une pétition de principe, la proposition étant, du reste, soit affirmative, soit négative.
  - \$ 6 Rien de nécessaire. Voir la ch. 4,5,6.
- \$ 3. Voici les deux parties de ce définition du syilogisme, ch. 1, \$ 8. § 7. Si l'on attribue encore A à un autre objet, A est aiors attribut des deux termes, c'est la seconde figure ,-ou un autre objet à A , A est alors attribut et sujet, c'est la première ligure, - ou un autre objet à C, C est ajors sujet de deux termes,
  - aura pas relativement à R, parce que B n'a pas été compris dans les attributions. - Ouelque terme moven. Voir ia définition du syllogisme, ch. 1, § 8, et la définition des ligures,

il est vrai, qu'il y ait alors syllogisme; mais avec ces données seules, il n'y en aura pas encore relativement à B. Quand C est attribué à un autre objet, et cet autre à tel autre, et celui-ci à un autre encore, sans qu'aucun se rapporte à B, il n'y aura pas davantage de syllogisme de A à B. C'est que, avons-nous dit, il n'y a point absolument de syllogisme d'un terme à un autre, à moins qu'on ne prenne quelque terme moyen qui, par attribution, puisse se rapporter aux deux premiers d'une facon quelconque. Le syllogisme, en effet, d'une manière générale, se compose de propositions; et le syllogisme relatif à telle chose se compose de propositions relatives à telle chose; et le syllogisme de telle chose, attribuée à telle autre chose, se compose de propositions de telle chose attribuée à telle autre chose. Il est donc impossible qu'il v ait que proposition relative à B, si l'on n'affirme ou si l'on ne nie rien de lui. De même, point de proposition de A à B, si l'on ne pose rien qui leur soit commun, et si l'on ne fait qu'affirmer ou nier de tous deux des choses qui leur sont spéciales. Il faut donc, entre les deux, un terme moyen qui euchaîne les attributions pour qu'il y ait syllogisme de telle chose relativement à telle autre. § 8. Si donc il est nécessaire de prendre quelque terme commun aux denx; si, de plus, cela ne se peut faire que de trois façons : en attribuant A à C et C à B, ou C aux deux, ou les deux à C; et ce sont là les trois figures que nous avons dites, il est évident que tout syllogisme doit

<sup>§ 8.</sup> Aristote étabilt lei qu'il ne but et sujet, c'est la première figure; peut y avoir que trois figures du syilogisme, parce qu'il n'y a que trois deux fois sujet, c'est la seconde; positions possibles du moyen; attri- Voir plus haut, ch. 7, § 2.

se former par l'une de ces figures. § q. Le raisonnement est tout à fait le même, si A est joint à B par plusieurs moyens; car, quelque nombreux qu'ils soient, la figure reste la même.

§ 10. Il est donc incontestable que les syllogismes ostensifs se forment par les figures antérieurement indiquées. § 11. On va prouver que les syllogismes qui concluent par l'absurde se complètent aussi par elles. En effet, tous les syllogismes qui démontrent par l'absurde concluent le faux par syllogisme; mais ils démontrent la donnée initiale par hypothèse, en prouvant qu'il y a une absurdité dans la supposition de la contradictoire. Eu voici un exemple : on prouve que le diamètre est incommensurable, parce que, si on le suppose commensurable, il s'ensuit que le pair est égal à l'impair. On conclut donc par syllogisme que l'impair devrait être égal au pair; et

\$ 9. Le syllogisme est alors com-

posé el devieul un sorite. \$ 11. La réduction à l'absurde se fail toujours par un syllogisme ostensif qui rentre dans l'une des trois figures. - Le diamètre est incommensurable, an côté ou à la circonference. Voicl cette démonstration par l'absorde, d'après Alexandre d'Aphrodise qui la tire du 10º livre d'Euclide. Supposons la diagonale el le côté commensurables. Le rapport sera exprimé par deux nombres qu'on peut toujours supposer premiers entre eux. Soit donc un carré dont la diagonale soit 4, et le côté 3, premiers entre eux; comme le carré fait sur l'hypotennse est double du quarré fait sur le côté , on aura dif , du § 4 au § 10. Voir plus haut pour le premier 16, et pour le se- dans ce ch., & 3,

cond 9; 16 et 9 carrés de 4 et de 3 sont premiers entre eux comme leurs racines : or les nombres qui représentent les carrès sont entre eux comme ces carrés eux-mêmes : done 9 seralt la moitié de 16, puisque le carré du côté est la moitié de celui de l'hypoténuse, 16 est un nombre carré qui se divise eu deux parties égales, sa moltié doit donc se diviser en deux parties égales : donc 9 est pair comme 16 lui-même : absurdité évidente qui prouve que le côté et la diagonale sont incommensurables. Resteralt à examiner le cas où les deux nombres premiers sont lm pairs : la démonstration serait, du reste, toute parcille. - Nous avons l'on ne démontre alors que par hypothèse que le diamètre est incommensurable, parce que la contradiction de ceci conduit à une erreur évidente. En effet, raisonner par l'absurde, e'est précisément montrer que quelque impossibilité résulte de l'hypothèse d'abord admise. Mais comme, dans les syllogismes conclus par l'absurde, on démontre l'erreur par un syllogisme ostensif, et que la donnée initiale elle-même se démontre hypothétiquement : comme, en outre, nous avons dit que les syllogismes ostensifs se forment par nos trois figures, il est évident aussi que les syllogismes par l'absurde se forment par ces figures également. § 12. De même encore pour tous les autres syllogismes hypothétiques, puisque, dans tous, le syllogisme se forme relativement à la proposition ajoutée; et la donnée initiale est prouvée, soit par assentiment, soit par quelque autre hypothèse. § 13. Mais, si ceci est exact, il fant nécessairement que toute démonstration, tout syllogisme ait lieu par les trois figures dont

§ 12. Pour tous les autres syllogismes hypothétiques, cecl prouve évidemment qu'Aristote a conun les syllogismes hypothetiques, et qu'il n'a pas borné ses recherches, comme on l'a trop souvent répété, aux syllogismes par réduction à l'absurde, qui ne sont, comme Il le dit luimême, \$ 2, qu'une partie des syllogismes hypothétiques. Il semble même annoncer, ch. 29, \$ 7, qu'il éludiera toutes les espèces du syllogisme hypothetique; mais cette partie de ses travaux n'est pas parveuue jusqu'à nous; ou le temps ne lul a pas permis de l'accomplir. - A la sels, ch. 7, \$ 7 et suiv.

proposition ajoutée, L'hypothèse ou la proposition ajoutée, sert à former un syllogisme ostensif. - Soit par assentiment, quand l'adversaire convient de la fausseté évidente de la contradictoire, et par conséquent de la vérité de la conclusion initiale qu'il niait d'abord, - soit par une autre hypothèse, c'est-à-dire qu'on ne prend plus, comme dans la réduction à l'absurde, la contradictoire; mais on fail une hypothèse différente qui sert à prouver également la promière conclusion.

§ 13. Aux syllogismes univer-

on a parlé; et, ceci démontré, il est clair que tout syllogisme se complète par la première figure, et peut se ramener aux syllogismes universels de cette figure.

#### CHAPITRE XXIV.

Règles générales des termes du Syllogisme. - Rapports de la conclusion aux prémisses.

- § 1. Il faut, de plus, dans tout syllogisme, que l'un des termes soit affirmatif, et qu'il y ait de l'universel. Saus
- matif. C'est ce dont on peut se convaincre par l'examen de tous les modes indiqués dans les chapitres précédents. Il n'en est pas un sent, où l'une des propositions, au moins, ne soit affirmative. Dans les syllogismes à propositions contingentes, les deux peuvent être d'abord négatives; mals on a vu que pour mettre ic syllogisme en forme, il fallait toujours en convertir une au moins en affirmative .- Et qu'il y ait de l'universel, La proposition ne peut avoir que trois formes possibles, sous le rapport de la quantité : universelle, particulière ne fournissent pas de formés sous la base, par la base elle-

& 1. L'un des termes soit affir- syllogisme : reste donc j'universelle qui seule peut en donner. - Par les figures géométriques, mot à mot : dans les tracés. Je crois qu'Aristote a voulu joindre ici, à l'exemple moral qui précède, un exemple sensible où les veux pussent snivre son raisonnement. Je ne pense pas qu'il ait voulu dire seulement que dans les démonstrations de géométrie, il fallait loujours, comme dans les autres syllogismes, une proposition universelle .- Pour bien comprendre ceci, il faut tracer la figure reelle. Le sommet du triangle sera le centre de la circonférence qui passera par les indéterminée, particulière : Tout sommets de chacun des deux angles plaisir, le plaisir, quelque plaisir. de la base; AC, BD, désignent lei la Aristote prouve, par l'exemple qu'il somme de chacun des angles E et F développe, que l'indéterminée et la du triangle, joints aux petits angles universel, en effet, ou il n'y aura pas de syllogisme, ou du moins il n'y en aura pas relativement à la question, on bien il y aura pétition de principe. Ainsi, qu'on ait à démontrer que la musique est un plaisir honnête, si l'on établit seulement que le plaisir est honnête, sans dire : Tout plaisir, il n'y aura pas de syllogisme. D'autre part, si l'on dit qu'un certain plaisir est honnête, et que ce soit un autre plaisir que celui de la musique, le raisonnement ne se rapporte plus à l'objet en question. Enfin, si l'on dit que c'est le plaisir même de la musique, on fait une pétition de principe. Ceci est encore plus évident par des figures géométriques. Par exemple, soit à démontrer que les côtés de l'isoscèle appuyés à la base sont égaux; soient les lignes A. B. conduites au centre; si l'on fait l'angle A C égal à B D, sans avoir posé que les angles des demi-circonférences sont égaux; si, de plus, on prend l'angle C égal à D, sans avoir ajonté que tous les angles d'une section sont égaux; et si enfin on admet que E, F, sont des angles égaux , parce qu'ils sont de part et d'autre les restes d'angles égaux diminués de quantités égales, on fera uue pétition de principe, à moins qu'on ne pose d'abord que les restes sont égaux quand on ôte

intercepte. Ces petits angles sont désignés par C et D. Ici, du reste, on peut trouver qu'Aristote et ses comlongue et trop difficile. On pouvait, en se bornant aux angles adjacents à la hase, prouver que, si d'abord l'on n'admet pas d'une manière générale que les angles sont égaux quand ils interceptent sur la circonférence une section égale, on ne peut conclure blie au début du f.

même et la section du cercle qu'elle que les angles adjacents sont égaux. La démonstration eut été, dans ce cas, beaucoup moins compilquée : et l'on aurait évité l'inconvenient de mentateurs ont pris une route trop prendre des angles formés d'une droite et d'nne courbe, qui, scientifiquement parlant, ne sont pas des angles. - A moins qu'on ne pose d'abord, Proposition universelle, indispensable au syllogisme pour qu'il soit possible. Voir la règle étanue quantité égale à des quantités égales. Il est donc évident que, dans tont syllogisme, il faut de l'universel. § 2. On sait, en outre, que l'universel est conclu quand tous les termes sont universels; et le particulier, avec des termes de l'une et l'autre espèce. Si donc la conclusion est universelle, il faut anssi que les termes soient universels; mais, les termes étant universels, il peut se faire que la conclusion ne le soit pas. § 3. Il est clair encore que, dans tout syllogisme, il faut que les deux propositions, ou au moins l'une des deux, soit semblable à la conclusion. Je veux dire que, uon seulement elle doit être pareille, en tant qua fairmative ou privative, mais aussi en tant que nécessaire, ou absolue, ou contingente. Lei, du reste, il faudrait examiner encore les autres modes d'attribution.

§ 4. Ou voit donc, en général, quels sont les cas où il y aura, et il n'y aura pas de syllogisme: ceux où il est possible et ceux où il est complet; l'on voit enfin que, quand il y a syllogisme, il fant nécessairement que les termes aient l'une des dispositions que l'on a indiquées.

§ 2. La conclusion universelle mes possible que quand les deux prémisses sont universeltes, Barbara, Celarent, Cesare, Camestras; mais les deux prémisses peuvant être universelles sans que la conclusion particulière, Felapion. La conclusion particulière est possible, quand l'une des prémisses est particulière, ou même les deux étant universelles.

§ 3. Les autres modes d'attribu- du syllogisme dans tion, les modales antres que néces- des modes inutiles.

saires, conlingentes; c'est-à-dire, vraies, probables, etc., el lelles autres modificalions donl les propositions ponrron! être affectées. Voir l'Herméneia, ch. 12, § 9, el plus bas, ch. 29, § 11.

8 4. Il est possible, c'est-à-dire, incomplei, dans la seconde el la troisième figures. — Que l'on a indiquées, dans les chaplires 4, 5, 6, etc. où il a été traité des modes uilles du syllogisme dans chaque figure, et des modes inuilles.

#### CHAPITRE XXV.

Du nombre des termes, des propositions, et des conclusions, dans les Syllogismes.

§ 1. Il est évident aussi que toute démonstration se fait par trois termes, et pas plus; § 2 ce qui n'empêche pas qu'une même conclusion ne puisse s'obtenir par des termes différents, et que E, par exemple, puisse être démontré par A B, et par C D, ou par A B, et A C, et BC; car il peut se faire qu'il y ait plusieurs moyens pour les mêmes conclusions; mais, dans ce cas, il y a, non plus un syllogisme unique, mais bien, plusieurs syllogismes. § 3. De même encore, si chacune des deux pro-

2 1. Démonstration est pris ici que syllogisme n'a famais que trois pour syllogisme: Voir à là fin du §5, propositions.

dans ce chapitre.

\$ 3. Il peut encore se faire que 8 9. E étant la conclusion, il se chacune des propositions du premier présente plusieurs cas : ou elle est syllogisme ait besoin d'être elledémontrée par des propositions tou- même démontrée par des prosyllotes différentes, AB, et CD; ou elle gismes, on bien que l'une soit déest démontrée par des propositions montrée par prosyllogisme et l'autre qui se suivent en s'enchalnant, AB par induction. Voir liv. 2, ch. 23. donnant sa majeure à AC, et sa mi- Qui sont A, B et C, A, conclusion du neure à BC qui prend pour majeure premier prosyllogisme, est la majeure la mineure de AB. De toute manière, du syllogisme principal; B, concluil y a piusieurs syllogismes, et cha- sion du second prosyllogisme, en est

positions A, B, est démontrée par syllogisme: par exemple, A par D E, et B par F H; ou encore que l'une soit démontrée par induction, l'autre par syllogisme. Mais, même de cette façon, il y a plusieurs syllogismes; car il y a aussi plusieurs conclusions, qui sont A, B et C, § 4. S'il n'y a qu'un seul syllogisme et non plusieurs, il se peut eneore que la même conclusion s'obtienne par plus de trois termes. § 5. Mais, pour démontrer C par A B, il est impossible qu'il y ait plus de trois termes. Soit E, par exemple, conclu de A B C D. Il y a donc nécessité que l'un de ces termes soit mis en rapport avec l'autre, l'un étant pris comme tout, l'autre comme partie; car on a démontré précédemment que, quand il y a syllogisme, il faut nécessairement que certains termes soient dans eette relation. Que A soit donc ainsi par rapport à B; il y a dès lors une conclusion tirée de ces termes, et elle est soit E, soit l'un des deux termes C ou D, soit tout autre terme différent de ceux-là. Si c'est E, le syllogisme sera conclu des seuls termes A B. Si C D sont tels entre eux

la mineure: C en est la conclusion. § 6. Le syllogisme est alors composé; eu d'autres termes, c'est un sorite qui peut se résoudre lui-même en plusieurs syllogismes n'ayant eba-

cun que trois termes.

§ 5. Pour d'émontrer C par AB,
Syllogisme simple à trois termes : si
l'on nie qu'il ne faille que trois termes, on suppose alors qui une couclusion quelconque, E pur escraple,
peut s'oblemit par quatre termes
ABCD. — Démontré précédement,
bet, 25, § 8, 1, et 0, 41, § 1. — Si Cast
E, le Syllogisme n'a alors que trois
termes. — Et rette conclusion is

nombre des termes reste toujours le même. - Comme on l'a supposé plus haut, & 4. C'est le cas du sorite.-Ces données seront inutiles, car il n'y aura pas de lien syllogistique entre ces termes .- Pour en tirer une induction, Voir les Topiques, liv. 8, ch. 1, \$7 et 8 .- Qui ne se rapportent pas au sujet, car le sujet est E qu'ou doit nécessairement avoir dans la conclusion et qu'il s'agit de prouver. -Alexandre voudrait mettre: si l'on ne tire aucune conclusion de AB, au lieu de : CD, parce qu'on a déjà demontré ceci pour CD, et que AB reste seul à démontrer.

que l'un soit pris comme tout, et l'autre comme partie, on en tirera quelque conclusion; et cette conclusion sera alors ou E, ou l'un des deux termes A B, ou tel autre terme différent d'eux. Si la conclusion est, soit E, soit l'un des deux termes A B, ou il y aura plusieurs syllogismes; ou bien, comme on l'a supposé plus haut, la même conclusion se tirera de plus de trois termes ; mais si c'est un terme différent de ceux-là, il y aura plusieurs syllogismes et sans liaison entre eux. Si C n'est pas à D dans une relation telle qu'ils puissent faire un syllogisme, ces données seront inutiles, à moins qu'on ne les ait prises pour en tirer une induction, ou pour dissimuler ses intentions, ou pour tel autre motif analogue. Mais si E n'est pas la conclusion tirée de A B, et qu'il y en ait une autre, et que de C D on conclue l'un de ces deux termes ou quelque autre terme différent, il y a plusieurs syllogismes qui ne se rapportent pas au sujet eu question; car on avait supposé que la conclusion serait E. Si l'on ne tire aucune conclusion de C D, on les aura pris sans aucune utilité; et il n'y a point alors de syllogisme relatif à la proposition primitive. Donc, il est bien évident que toute démonstration et tout syllogisme se font par trois termes seulement.

6 6. De cela il résulte clairement que le syllogisme a lieu par deux propositions et pas plus; car les trois termes forment deux propositions, à moins qu'on n'y en

pression d'intervalles, pris pour logismes, c'est-à-dire, les proposipropositions. Entre trois points don- tions converties et les réductions à nés, entre trois termes, il n'y a que l'absurde. Voir dans les ch. 2, 5, 6,

<sup>\$ 6.</sup> Ceci explique fort bien l'ex- rieurement pour compléter les syldeux intervalles possibles. - Anté- les règles de la conversion.

ajoute quelque autre, comme on l'a dit antérieurement, pour compléter les syllogismes. § 7. Il est donc évident que, pour un raisonnement syllogistique où les propositions qui produisent la conclusion principale ne sont pas paires, et il y a parfois nécessité que les propositions soient tirées de conclusions antécédentes, ce raisonnement, ou n'est pas syllogistique, ou bien l'on a demandé pour sa thèse plus qu'on n'avait besoin. § 8. Mais les syllogismes n'étant considérés que dans leurs propositions essentielles, tout syllogisme se forme de propositions paires et de termes impairs. Les termes sont toujours un de plus que les propositions; les conclusions sont toujours la moitié des propositions. § q. Si l'on conclut, au moyen de prosyllogismes, ou par plusieurs movens qui se tiennent; par exemple, A B par C et par D, le nombre des termes dépassera toujours de un celui des propositions. En effet, ou le terme ajouté est en dehors des extrêmes, ou il est intermédiaire; et. de toute facon, les intervalles seront un de moins que les termes. Les propositions scront toujours en même nombre que les intervalles; cependant elles ne seront

logismes composés.

ront plus le même rapport, ainsi,

c'est-à-dire, de prosyllogismes.

<sup>8 8.</sup> Propositions essentielles , c'est-à-dire, indispensables pour le former. Il s'agit donc lel de syllogismes simples, et au § suiv. de syl-

<sup>8 9.</sup> Plusieurs moyens qui se tiennent, c'est ic sorite du \$ 1 .- En dehors des extrêmes , soil avant, soit après. - Intermédiaire, placé entre les deux extrêmes, ou entre deux des extremes si l'on en suppose plus de avec trois termes, dans le syllogisme

<sup>8.7.</sup> De conclusions antécédentes, deux.-Les propositions seront toujours, on ne doit done pas confondre tout à fait intervaile et proposition, bien que l'un puisse être pris pour l'autre, comme on l'a déià vu.-La même quantité, ii est évident que deux nombres, l'un pair, l'autre impair, étant donnés, si on leur ajoute de part et d'autre l'unité, le premier de pair devient impair, et le second, à l'inverse .- Les conclusions n'au-

pas toujours paires, ni les termes toujours impairs; il v aura alternative: quand les propositions sont paires, les termes sont impairs; quand les termes sont pairs, les propositions sont impaires. En effet, avec chaque terme ajouté, on ajoute une proposition, à quelque place qu'on pose ce nouveau terme; et, puisque, les propositions étant paires, les termes sont impairs, il est évident qu'ils doivent changer de rôle, quand on leur ajoute la même quantité. Du reste, les conclusions n'auront plus le même rapport ni avec les termes, ni avec les propositions. En ajoutant un terme, on ajoute des conclusions qui sont une de moins que les termes antérieurs : car ce n'est que pour le dernier seulement qu'il n'y aura point de conclusion; mais il y en a pour tous les autres. Par exemple, si l'on ajoute D à A B C, l'on ajoute en même temps deux conclusions, l'une relative à A, l'autre relative à B; et de même pour tous les autres qu'on ajouterait. Si l'on ajoute le terme intermédiairement, c'est encore le même rapport : car ce n'est que relativement à un seul terme qu'il ne fera pas de syllogisme; et le nombre

simple, on a une seule conclusion. tions et vingt-une conclusions; avec AB et BC propositions, AC conciu- un neuvième, huit propositions et sion : avec un quatrième terme D, on a trois propositions AB, BC, AD dire que la progression des teret trois conclusions AC, AD, BD; avec un cinquième terme E, quatre propositions AB, BC, CD, DE et six raient toujours la somme de ces mêconclusions AC, AD, BD, AE, BE, CE; avec nn sixième terme, on an- ABC, en dehors, soit avant, soit rait cinq propositions et dix con- après. - Qu'il ne fera pas de sylloclusions ; avec un septième , six girme , c'est-à-dire, il n'y aura qu'un propositions et quinze conclusions; seui terme, C, avec iequel D ne foravec un buitième, sept proposi- mera pas de conclusion.

vingt-huit conclusions : c'est-àmes étaut la progression naturelle des nombres, les conclusions semes nombres. - Si l'on ajoute D à des conclusions sera beaucoup plus grand que celui des termes et des propositions.

# CHAPITRE XXVI.

Des conclusions diverses dans chaque figure selon qu'elles sont faciles ou difficiles à établir ou à réfuter. — L'universelle affirmative est la plus difficile à établir, et la plus facile à réfuter.

§ 1. Puisque nous savons de quels éléments se forment les syllogismes, quelles sont les conclusions obtenues dans chaque figure, et de combien de manières on peut les obtenir, nous comprendrons clairement aussi quelle conclusion est facile et quelle conclusion est difficié la prouver. Celle qui s'obtent dans plus de figures et dans plus de cas, sera facile; celle, au contraire, qui s'obtient dans moins de figures et dans moins de cas, sera prouvée plus difficiement. § 2. L'affirmatif universel ne se dé-

\$1. Dans plus de cas, c'est-à-dire, dans plus de modes. Fai rendu fidèlement le mot grec, afin de conserver la langue même d'Aristote, que les scholastiques ont changée. Cas convient lei peut-être mieux encore que mode, qui du reste est l'expression ordinaire.

§ 2. L'affirmatif universel, c'està-dire, la conclusion universelle af-

Brmatire, A., Barbara. — Le privatif, sous-entende: universe E., Celarest dans la première figure: Cesare et Camestres dans la seconde. — L'offernatif particulier, I., Dariti dans la première figure: Disamis, Batisi dans la troisième. — Le privatif particulier, O, Ferio dans la première: Festino, Barcco dans la seconde: Fleapton, Brocordo, Ferion dans montre que par la première figure, et d'une seule façon dans cette figure; le privatif se démontre par la première et par la moyenne figure : dans la première, d'une seule facon, et de deux, dans la seconde; l'affirmatif particulier, par la première et par la dernière: d'une seule facon dans la première, et de trois dans la dernière; le privatif particulier se démontre par toutes les figures, mais une seule fois dans la première, deux fois dans la seconde, et trois fois dans la dernière.

§ 3. Il est donc évident que l'universel affirmatif est le plus difficile à établir, le plus facile à réfuter; et, d'une

mière figure a toutes les espèces de contradictoirement de six facons. propositions possibles dans les con- que quelque homme n'est pas juste, clusions qu'elle donne : la seconde . - Même observation pour les unin'a que des propositions négatives; verselles négatives, ainsi cette prola troislème, n'a que des propositions position : Aucun homme n'est juste, particulières. On peut ajouter, d'après Pacins, que les propositions di- façon, par la proposition universelle verses données par la première figure affirmative : Tout homme est juste : n'y sont conclues qu'une fois : que celles de la seconde l'y sont deux fois: et enfinque celles de la troislème affirmative : Quelque homme est I'y sont trois fols.

\$ 3. La conclusion universelle affirmative ne s'obtient que d'une senie manière dans une senie figure, Barbara; et on peut la réfuter de neuf manières , soit par l'universelle négative, c'est-à-dire, contrairement, en Celarent, Cesare, Camestres, soit par la particulière négative , c'està-dire, contradictoirement, Ferio, Festino, Baroco, Felapton, Brocardo, Ferison. En effet, soit la proposition universelle : Tout homme est juste; on la réfute soit en prou-

la troisième. - En résumé, la pre- qu'aucun homme n'est juste; soit est réfutée contrairement d'une et contradictoirement de quatre façons, par la proposition particulière juste. - Pour les particulières au contraire , tant affirmatives que négatives, la réfutation ne peut être que contradictoire et non plus contraire; c'est ce qu'Aristote entend quand il dit lci : d'une seule manière. Ainsi la particulière affirmative se réfute par l'universelle pégative de trois façons; et la particulière négative par l'universelle affirmative d'une seule facon. C'est que les propositions particulières contraires sont également vrales : Quelque homme est juste : Quelque homme n'est pas vant contrairement de trois facons juste; et par conséquent l'une ne peut manière générale, les propositions universelles sont bien plus aisées à détruire que les particulières. En effet, les propositions de ce genre sont réfutées par la négative universelle et par la négative particulière, dont l'une, la particulière négative, se démontre par toutes les figures. et dont l'autre, l'universelle négative, se démontre dans deux. Même observation pour les universelles négatives : la proposition initiale est réfutée à la fois, et par l'affirmative universelle, et par l'affirmative particulière, c'està-dire qu'elles le sont dans deux figures. Pour les particulières, au contraire, il n'y a qu'une seule manière de les réfuter, par l'universelle affirmative ou négative. Mais aussi les particulières sont bien plus aisées à établir, parce qu'elles sont obtenues dans bien plus de figures, et de bien plus de manières. 6 4. Il ne faut pas non plus oublier que l'on peut réfuter l'un par l'autre, l'universel par le particulier, et le particulier par l'universel; mais l'on ne peut établir l'universel par le particulier, tandis que l'on peut établir celui-ci par le premier. § 5. Il n'est pas moins clair que renverser une proposition est toujours plus facile que l'établir.

§ 6. Tout ce qui précède a dû nous apprendre com-

servir à réfuter l'autre. - Elles sont obtenues dans bien plus de figures et de bien plus de manières, dans les trois figures et dans dix modes sur qualorze.

\$4. Réfuter l'un par l'autre, sousentendu : contradictoirement. est juste, tandis que de cette der- haut, cb. 1, \$1.

nière proposition on peut conclure la première.

§ 6. Résumé de toutes les théories antérieures sur les éléments du syllogisme, sur ses figures, tant avec les propositions absolues qu'avec les modales, et sur les conclusions de Mais l'on ne peut établir, en effet, do divers genres. Icl se termine la prece que quelque homme est juste, on mière partie de ce premier livre, n'en peut conclure que tout bomme d'après les commentateurs. Voir plus ment se produit tout syllogisme, par combien de termes et de propositions il se forme, dans quel rapport les propositions sont les unes avec les autres, quelles sont, de plus, les conclusions obtenues dans chaque figure, quelles sont celles qui se démontrent dans plus de figures, et enfin celles qui se démontrent dans moins de figures.

# PREMIERS ANALYTIOUES.

## LIVRE PREMIER.

SECTION SECONDE.

#### RECHERCHE DU MOYEN TERME.

## CHAPITRE XXVII.

Règles générales pour la découverte du Moven. - Des Consequents et des Antécedents : de leurs rapports.

§ 1. Quels sont les moyens de toujours trouver au besoin les syllogismes relatifs à la question posée; quel est le chemin qui nous doit mener à la counaissance des principes spéciaux de chaque question : voilà ce qu'il nous faut dire maintenant. C'est qu'en effet il ne doit peutêtre pas nous suffire d'étudier la formation des syllogismes; il faut encore posséder la faculté d'en faire.

nécessairement deux termes, le sulet de construire le syllogisme d'après et l'attribut. Il s'agit de savoir quelles les règles précèdentes, qui ont étasont leurs relations; et c'est le moyen bli tous les rapports qu'il peut avoir seul qui, syllogistiquement, doit avec les deux extrêmes. Voir les trois fournir cette connaissance. Le terme derniers chap., et les ch. 4, 5, 6.

§ 1. Dans toute question, on donne moyen une fois trouve, il est facile

- § 2. Parmi tontes les choses, il y en a qui ne peuvent jamais être attribuées à d'autres avec vérité, d'une manière universelle; par exemple, Cléon, Callias, et tout ce qui est individuel et perceptible aux sens. C'est à celles-là, au contraire, que les autres peuvent être attribuées : ainsi les deux êtres que nous venons de citer sont l'un et l'autre, homme et animal. Certaines choses sont elles-mêmes attribuées à d'autres, sans que d'autres puissent cependant leur être antérieurement attribuées. D'autres, enfin, peuvent servir d'attributs à d'autres et recevoir elles-mêmes des attributs : ainsi, homme peut être l'attribut de Callias; et il recoit lui-même l'attribut ; animal. § 3. Il est donc évident que certaines choses,
- § 2. Cette théorie de l'attribution est tout à fait la même que celle qui a été exposée dans les Catégories. ch. 2, 8 2 et sulv. Certaines choses ne sont jamais que sujets : ce sont les individus; et tont ce qui tombe sous nos sens est individuel; d'autres ne sont jamais qu'attributs : ce sout les genres les plus étendus, les genres proprement dits; entre ces deux extrêmes, l'Individu, je genre, vienneut se placer, comme intermédiaires, les espèces et les genres subordonnés, qui peuvent être à la fois attributs et sujets, attributs par rapport aux sujets qui les précèdent, sujets par rapport aux attributs qui les suivent. Il ne faut iamais perdre de vue cos remarques, si l'on veut bien comprendre la théorie des antécédents et des conséquents. De ces trois termes, les seuis possibles, in
  - cond par le troislème, e'est-à-dire que le premier qui n'enveloppe rien ne peut jamais être attribut, que le troisième qui n'est enveloppé par rien ne peut jamais être sujet, et que le second qui est à la fois enveloppant et enveloppé peut à la fois être sujet ou attribut.
- 8 3. Cest le cas de la plupart des choses, en effet tous les êtres de la nature que nos sens peuvent attelpdre, sont individuels, e'est-à-dire qu'ils forment chacun une unité distincte sans laquelle ils n'existeraient pas pour nous. Ce n'est donc que par accident, improprement, qu'on en peut faire des attributs. e'est-à-dire, les employer comme si réellement ils n'étaient pas Individueis.-Nous dirons plus loin, Derniers Analytiques, liv. 1, ch. 19, & 8 et suiv .- Dans les termes supédividu, espèce, genre, le premier rieurs, en remontant de genre en est enveloppé par le second , le se- genre, on arrive nécessairement à un

par leur nature même, ne peuvent être attribuées à aucune autre; et c'est le cas de la plupart des choses qui tombent sous nos sens, de ne pouvoir jamais être attributs; si ce n'est improprement: ainsi nous pouvons dire parfois que cette personne blauche est Socrate, et que ce qui approche est Callias. Nous montrerons plus loin que. même en remontant dans les termes supérieurs, il y a une limite où l'on doit s'arrêter : mais ici, contentonsnous d'avoir posé ce principe. § 4. On ne peut donc, pour ces choses supérieures, démontrer que quelque autre chose leur soit attribuée, si ce n'est par pure supposition; ce sont celles-là, au contraire, qui le sont aux autres. Les individus ne sont jamais attribués aux autres choses, mais les autres choses leur sont attribuées. Quant aux termes intermédiaires, il est clair qu'ils peuvent être employés de deux façons; car ils servent d'attributs aux autres choses, et recoivent les autres choses comme attributs. Du reste , c'est presque uniquement sur les termes de ce genre que portent les discussions et les recherches.

§ 5. Ainsi donc il faut prendre les propositions rela-

antres, et auquel on doit s'arrêter par impossibilité même d'ailer plus

§ 4. Quant aux termes intermédiaires, c'est-à-dire, les espèces.

\$ 5. L'objet en question étant donné, il faut d'abord l'admettre iuimême avec ses définitions, et tout ce qui ini est propre et particulier. Ensuite il faut chercher ses attributs (consequentia), puis ses sujets (antecedentia), et enfin ce qui ne peut l'universelle négative.

genre suprême qui comprend tous les être pour lui ni suiet ni attribut (repugnantia).-Il est inutile de distinguer, ainsi quand on dit que teile chose n'est pas à telle autre, il est, inutile d'ajouter que cette seconde n'est pas à la première; car on sait que la privative nniverseile se con-

vertit en ses propres termes; et qu'ainsi du moment qu'aucun homme n'est parfait, ii s'ensuit qu'aucun être parfait n'est homme. Voir plus haut, ch. 3, 83, la conversion de

tives à chaque objet, en supposant d'abord cet objet luimême, ainsi que ses définitions et tout ce qui lui est propre; ensuite tout ce qui est conséquent à cet objet; puis, tout ce dont il est lui-même le conséquent; et enfin tout ee qui ne peut pas lui appartenir. Quant aux choses auxquelles l'objet lui-même ne peut appartenir, il est inutile de distinguer, puisque le privatif se convertit. 66. Il faut bien remarquer eneore parmi les conséquents ceux qui se rapportent à l'essence même de la chose, et ceux qui sont attribués, soit eomme propres, soit comme accidents; et, parmi ces attributs, quels sont ceux qui ne sont que supposés et ceux qui sont réels; car, plus on eonnaîtra d'attributs, plus on trouvera vile la conclusion; et, plus ils seront vrais, plus la démonstration sera parfaite. § 7. Il ne faut pas choisir, du reste, les conséquents d'une partie de la chose, mais les conséquents de la chose tout entière. Ainsi, il faut prendre, non pas le conséquent applicable en particulier à tel homme, mais le eonséquent applicable à tout homme; car le syllogisme ne se forme que par les propositions universelles. Quand, donc, la proposition est indéterminée, on ne sait si elle est universelle; déterminée, au contraire, on le voit sans peine. § 8. On doit aussi dis-

reconnaître si les attributs sont, ou accidentels.

<sup>\$ 7.</sup> Les attributs qu'on choisit

<sup>§ 6.</sup> A l'essence même de la chose, seile, et l'on a vu, ch. 24, § 1, que mot à mot : Dans le qu'est-ce? Dans l'universel était une des conditions la question : qu'est-ce? quidditas Indispensables du syllogisme. De plus des scholastiques. Ainsi il faut blen les propositions universelles contiennent et supposent les particulières, essentiels, ou propres, ou seulement tandis que celles-ci ne donnent pas du tout les premières,

<sup>\$ 8.</sup> Par le même motif, il faut appartenant à tout le sujet , il s'en- chercher les antécèdents dont l'objet suit que la proposition est univer- en question pulsee être universelle-

tinguer les choses dont cette chose est universellement le conséquent, par les mêmes motifs que je viens de dire. § q. Quant au conséquent lui-même, il ne doit pas être pris dans son universalité; par exemple : homme n'a pas pour conséquent tout animal; musique n'a pas pour conséquent toute science; il doit seulement être pris d'une manière absolue comme dans les propositions ordinaires; car cette addition est inutile, et de plus impossible; par exemple: tout homme est tout animal; ou, la justice est toute vertu. C'est la chose dont une autre est le conséquent qui peut recevoir la marque d'universalité. § 10. Lorsque le sujet est contenu dans un autre terme dont il faut prendre les conséquents, on ne doit pas chercher dans les conséquents de l'attribut ceux qui suivent ou ne suivent pas l'universel, parce qu'on les prend déjà dans les conséquents du sujet; en effet, tout

core ainsi des propositions univercollos

8 9. L'attribut n'a jamais la marque d'universalité; et l'on ne sanrait dire: Tout homme est tout animal; on dit simplement et d'une manière absolue: Tout homme est animal. Voir cette même remarque, Herménela, cb. 7, \$ 4. - La marque d'universalité, le signe de l'universalité n'est jamais un'à l'antécédent. c'est-à-dire, au suiet.

\$ 10. Dans un autre terme, c'estété exposée en d'autres termes dans égal ceux du suiet. Alasi , pour inutile.

ment le conséquent. On obtient en- connaître les conséquents d'un terme, il n'est pas besoin de rechercher les conséquents de son attribut qui lui appartiennent blen certainement. parce que les qualités du genre appartiennent à l'individu, et qu'ainsi tous les conséquents de l'animal qui est le genre, sont en nombre égal ceux de l'homme qui est l'espèce ou l'individu. - Ce qui doit être nie. Repugnantia des scholastiques, en d'autres termes, les attributs négatifs ou répugnants .- Ce qui est propre à la chose, c'est-à-dire qu'il ne à-dire, l'attribut. Cette règle a déjà faut pas s'éloigner du sujet, et qu'll ce qui est conséquent de animal l'est aussi de homme. La règle est la même pour tout ce qui doit être nié de l'attribut. Mais il faut prendre avec soin tout ce qui est propre à la chose; car il y a certaines propriétés qui appartiennent à l'espèce, à l'exclusion du genre; et, en effet, il y a nécessité que certaines propriétés soient spéciales aux différentes espèces. § 11. Il ne faut pas non plus prendre pour antécédents de l'universel les choses qui ont pour conséquent le terme renfermé dans l'universel; par exemple, il ne faut pas prendre comme antécédents de animal les choses dont homme est le conséquent : car, nécessairement si animal suit homme, il doit également suivre tout ce que suit homme; mais ceci fait plus spécialement partie de la recherche des antécédents de homme. § 12. Il faut choisir aussi les conséquents et les antécédents les plus habituels ; car pour les conclusions qui expriment le plus habituel, le syllogisme se forme aussi de propositions exprimant le

\$ 11. La règle du paragraphe pré- técédents de homme, et non pas de cédent, qui concernait les consé- ceux de animai. Ainsi , quand on quents, reste aussi la même pour les autécédents, c'est-à-dire qu'il faut pas prendre ceux de homme ne faut pas rechercher les anté- qui sont trop éjoignés. cédents des antécédents, mais les du sujet .- De la recherche des an- possible.

recherche les sujets de animai, il ne \$ 12. Le plus habituel, ainsi,

antécédents directs de la chose, pour prendre les exemples d'Alexan--Qui ont pour conséquent le terme dre d'Aphrodise, on a, d'ordinaire, renfermé dans l'universel, c'est- nne navigation heureuse quand on à-dire, les sujets du sujet renfer- voyage après l'équinoxe d'hiver : on me dans l'altribut. - Les choses se porte bien ordinairement quand dont homme est le conséquent, on prend une nourriture saine .c'est-à-dire, les sujets de homme qui Est pareille aux principes, on anx est iul-même sujet de animai .- Tout prémisses : ceci a été démontré, ch. ce que suit homme, parce que l'at- 15, \$ 6, où il a été étabii que du tribut de l'attribut est toujours ceiui possible on ne pouvait conclure i'im-

plus habituel, soit que toutes, ou seulement quelques unes, soient de ce genre. La conclusion, dans chaque syllogisme, est pareille aux principes. § 13. Enfin, il ne faut pas prendre les conséquents de tous les termes; car ceux-là ne donneront pas de syllogisme : quelle en est la raison, c'est ce que la suite va faire voir clairement.

#### CHAPITRE XXVIII.

Règles de la conclusion universelle affirmative, de la particulière de même forme. - Règles de la conclusion universelle négative. de la particulière de même forme. - Exemples à l'appui.

- 6 1. Quand on veut affirmer une chose d'une autre tout entière, il faut considérer les sujets de la chose af-
- que, cb. suivant, \$ 16.
- ii faut chercher d'abord les suiets de l'attribut, puis les attributs du suiet; ou comme dit Aristote, les ancédents identique à l'un des consé- est réguljer.

§ 13. De tous les termes, c'est-à- quents, ce terme identique sera le dire, des deux termes; car alors on moyen, et le syllogisme alors sera a dans la seconde figure deux pré- possible. Voici un exemple d'Alexanmisses affirmatives, ce qui ne pent dre d'Aphrodise : soit à démontrer donner de syilogisme. - La swite, que tont piaisir est bon. Parmi jes c'est ce qu'Aristote lui-même indi- antécédents de l'attribut, je trouve

ie terme désirable : car tout ce qui § 1. Pour établir la conclusion est désirable est bon : parmi les conuniverselle affirmative en Barbara, séquents du sujet, je trouve encore ce même terme désirable; alors je puis faire le syllogisme suivant, en prenant désirable pour moyen : Tout técèdents de la chose affirmée et les ce qui est désirable est bon : tout conséquents de la chose dont on doit plaisir est désirable : Donc tout piaiaffirmer. Si l'on trouve un des antè- sir est bon. Le syllogisme, en effet, firmée dont cette chose est dite, et tous les conséquents de l'objet auquel elle doit être attribuée; car, si l'un d'eux est identique, il y aura nécessité que la première de ces choses soit à l'autre. § 2. Si l'on veut prouver, non une affirmation universelle, mais seulement une affirmation particulière, il faut regarder aux antécédents des deux choses; car, si l'un de ces antécédents est identique, il faut nécessairement que la chose soit à une partie de l'autre. § 3. Quand on veut établir une négation univer-

8 2. Pour établir la conclusion particulière affirmative, il faut regarder aux antécédents du sujet et de l'attribut : et des qu'on trouve un antécédent identique ponr l'un et pour l'antre, le syllogisme est possibie, et se forme en Darapti de la troisième figure, ramenée par conversion particulière de la mineure à Darii de la première figure. Ainsi, en prenant toujonrs les exemples d'Alexandre, soit à prouver que quelque plaisir est un bien. On trouve pour antécédent de plaisir, occupation vertueuse; et cet antécédent peut être aussi celui du bien; on a done en syllogisme : Toute occupation vertueuse est un plaisir; toute occupation vertueuse est un bien; Done quelque plaisir est un bien. Il suffirait de convertir la mineure en particulière pour obtenir la même conclusion dans la première figure.

g. 3. Pour établir la condusion chose imparfaite riest un hiera; tout universelle négative, il faut regar-plaiet est imparfait; Donc aucun der à la fois, et aux consequents du plaisir n'est un bien. En cherchant, sujet et aux répugnants de l'attri- en sevond lieu, les répugnants du tout ; ou blem reforquement, aux sujet et et soux éngenats de l'attri- part ; ou ble réproquement, aux sujet et et soux éntre de l'attri- de l'entre de l'attri- de la forme de l'attri- de

trouvé un antécèdent et un répugnant identiques, le syllogisme est possible: et il se forme, soit dans la première figure d'une seule manière, selt dans la seconde, de deux manières : c'est-à-dire, en Celarent dans le premier cas, en Cesare et Camestres, dans le second. Soient toujours les deux termes bien et plaisir avec lesquels il s'agit de démontrer que aueun plaistr n'est un bien. En cherchant d'abord les conséquents du sujet, ou trouve que tout plaisir est imparfait; et les répugnants de l'attribut, qu'aucun bien n'est imparfail. Le terme identique étant trouvé, on construit le syllogisme en Cesare de la seconde figure : Aucun bien n'est imparfait : tout plaisir est imparfalt; Done auenn plaisir n'est un bien; ou en convertissant la maieure en ses propres termes, le syllogisme est en Celarent : Aneune chose imparfaite n'est un bien; tout plaisir est imperfait; Done aucun plaisir n'est un bien. En eherchant, en second lieu, les répugnants du sujet et les conséquents de l'attribut, on forme le syllogisme en Camesselle, pour ce qui concerne le terme auquel la chose doit ne pas être, il faut regarder aux conséquents; et, pour ce qui concerne le terme qui doit ne pas y être, il faut regarder aux choses qui ne peuvent lui être attribuées; ou, à l'inverse, pour le terme auguel la chose doit ne pas appartenir, il faut regarder aux choses qui ne peuvent lui être attribuées; et, pour le terme qui ne peut appartenir, il faut regarder aux conséquents. Et, en effet, quel que soit celui de ces termes qui soit identique, la chose doit universellement n'être pas à l'autre: car le syllogisme se forme, tantôt par la première figure, tantôt par la movenne. § 4. Enfin, pour établir une négation particulière, en ce qui concerne le terme auquel la chose doit ne pas être, il faut regarder aux antécédents qu'il suit; et pour le terme qui doit ne pas être à la chose, il faut regarder à celles qui ne penvent lui appartenir : car. si l'un de ces termes est identique, il v a nécessité que la conclusion soit négative particulière. § 5. Voici, du reste, une exposition qui rendra, sans

cun bien n'est imparfait : Donc aucun plaistr n'est un bien .- Certains manuscrits, au rapport d'Alexandre d'Aphrodise, supprimalent toute cette partie de phrase : « pour ce qui con-« cerne le terme auquel la chose doit «ne pas être, ii faut regarder aux « conséquents ». Alexandre se prononce avec raison pour la leçon plus complète et pius claire qui est encore la nôtre.

§ 4. Pour établir la conclusion particulière négative, ii faut chercher les antécédents du sujet, et les répugnants de l'attribut. Dès qu'on gnant identiques, le syllogisme est possible, et donne la conclusion particulière négative en Felapton. Soit : facile, antécèdent de plaisir, et répugnant de bien, on aura : Aucune chose facile n'est un bien; toute chose facile est un plaisir; Done queique plaisir n'est pas un blen. En convertissant en Ferio, on aurait ie syilogisme de la première figure. Aucune chose facile n'est un bien : quelque plaisir est facile; Donc quelque plaisir n'est pas un bien.

§ 5. Application des principes précédents : A représente l'attribut a trouve un antécédent et un répu- de la conclusion, ses conséquents

doute, plus clair ce qu'on vient de dire. Soit, par exemple, les conséquents de A représentés par B, et les choses dont il est lui-même le conséquent représentées par C, et celles qui ne peuvent lui appartenir par D. D'autre part, que les choses qui sont à E soient représentées par F ; celles dont E est le conséquent représentées par G, et enfin celles qui ne peuvent lui appartenir, représentées par H. & 6. Si, donc, quelqu'un des C est identique à un des F, il est nécessaire que A soit à tout E, parce que F est à tout E, et A à tout C; donc A est à tout E. § 7. Si C et G sont identiques, il est nécessaire que A soit à quelque E : A est, en effet, conséquent de tout C, et E de tout G. & 8. Si F et D sont identiques, A ne sera à aucun E, d'après le prosyllogisme; en effet, le privatif pouvant se convertir, si F est identique à D, A ne sera à aucun F, et F sera à tout E. § q. Si B et H

sont B, ses antécédents C, et ses répugnants D; E représente le sujet de la conclusion, ses conséquents sont F, ses antécédents G, et ses répugnants H. Ainsi B et F son1 conséquents, C et G antécédents, D et H répugnants.

\$ 6. Si donc Cet F. c'est-à-dire, si nn antécédent est identique à un conséquent, on aura la conclusion universelle affirmative: A est à tout E, Barbara.

\$ 7. Si C et G sont identiques. c'est-à-dire , si les antécédents sont identiques, on aura la conclusion particulière affirmative, Darapti.

& 8. Si F et D sont identiques, c'est-à-dire, si un consequent au mineur est identique à un répugnant du majeur, on aura la conclusion en Camestres, avec prosyllogisme :

universelle négative; mais lei il fant prouver la majeure par un prosyilogisme. D étant répugnant de A, on a, pour maieure du prosyllogisme : A n'est à aucun D; pour mineure ; Dest à tout F : Donc A n'est à aucun F, conclusion qui sert de majeure au syllogisme principal: A n'est à aucan F, F est à toul E; Donc A est à tout E .- Le privatif pouvant se convertir, c'est qu'on a d'abord : D n'est à aucun A, d'où, par la conversion. A n'est à aucun D, majeure du

prosyllogisme. 8 9. Si B et H sont identiques, c'est-à-dire, si un conséquent du majeur est identique à un répugnant da mineur, on aura encore la conclusion universelle négative, mais sont identiques. A ne sera encore à aucun E: car B sera à tout A et ne sera à aucun E; or B était identique à H, et H n'était à aucun E. 6 10. Si D et G sont identiques . A ne sera pas à quelque E; car A ne sera pas à G, puisqu'il n'est pas non plus à D; mais G est subordonné à E : donc A ne sera pas à quelque E. 6 11. Si G et B sont identiques, le syllogisme sera retourné; car G sera à tout A. puisque B est à A: et E sera à B. car B est supposé identique à G. Mais il n'est pas nécessaire que A soit à tout E, il est seulement nécessaire qu'il soit à quelque E, parce que l'attribution universelle se convertit en attribution particulière, § 12. Il est donc clair qu'il faut, dans chaque question, regarder pour les deux termes aux circonstances qu'on vient de dire, puisque

Hest à tout B. H n'est à aucun E: B, car il est à tout G identique à B,

\$ 10. Si Det G sont identiques, c'est-à-dire, si un répugnant du majeur est identique à un antécédent du mineur, on aura nne conclusion particulière négative en Felapton, avec prosyllogisme : A n'est à aucun D, D est à tont G; Donc A n'est à changeant la quantité des modes inaucun G; et ie syliogisme principal est: A n'est à aucnn G. E est à tout changeant la mineure de Barbara G; donc A n'est pas à quelque E.

& tt. Si G et B sont identiques, c'est-à-dire, si un antécedent du minenr est identique à un conséquent du majeur.-Le syllogisme sera retout E. pour conclusion. E est à tout du sujet que l'attribut.

Donc B n'est à aucun E; et le svilo- Best à tout A. Donc E est à tont A. gisme principal est: B est à tont A, B et par la conversion de cette univern'est à aucun E, Donc A n'est à au- selle en particulière : A est à quelque E .- Dans cet examen des différentes conciusions, Aristote n'a indiqué que les six modes où les premisses sont universelles; ii a laissé de côté les huit autres, où l'ane des prémisses est particulière. Il serait facile de les obtenir tous en diqués : ainsi Darii s'obtlendrait en

celle de Celarent , Disamis en changeant la majeure de Darapti en partieulière, etc. \$ 12. Aux circonstances qu'on tourné, c'est-à-dire que l'on aura : vient de dire, anx antécèdents, aux E est à tout A, an lieu de : A est à conséquents et anx répugnants tant

en particulière, Ferio en changeant

c'est par elles que se forment tous les syllogismes. 6 13. On doit aussi, parmi les conséquents et les antécédents de chaque chose, considérer surtout les premiers et les plus universels. Ainsi, par exemple, pour E, il faut plutôt regarder à K F, qu'à F tout seul, et pour A, plus à K C qu'à C tout seul; car si A est à K F, il est aussi à F et à E; et s'il n'est pas le conséquent de K F, il peut l'être toutefois de F. On doit appliquer un examen analogue aux termes dont la chose en question est elle-même le conséquent ; car si elle est le conséquent des premiers, elle l'est aussi des termes subordonnés à ceux-là; et, sans suivre les premiers termes, elle peut encore suivre ceux qui leur sont subordonnés. § 14. On voit donc clairement que tout l'examen se réduit à trois termes et à deux propositions, § 15. On voit aussi que tous les syllogismes se forment par les figures indiquées plus haut; car on démontre que A est tout à E quand on suppose un des C et un des F identiques; C F sera le moyen, et les extrêmes seront A et E; c'est donc la pre-

\$ 13. Ainsi, par exemple, pour moins étendus.-Suivre les premiers vaut mieux regarder parmi ses conséquents au genre KF, qu'à son espèce F, parce que le genre est plus positions, Eléments du syllogisme. étendu que l'espèce. - Et pour A, KC, son genre, qu'à C, son espèce; car si A est au genre, il est aussi à l'espèce et a l'individu; et il peut sans être au genre, être encore aux Aux termes dont la chose en ques- demment, ch. 5, 6, 7, - Aristote a son est elle-même le consequent, omis ici le mode indique au & 9 en c'est-à-dire, aux antécédeuts. - Des Camestres. Il serait facile de le rétatermes subordonnés, c'est-à-dire, blir au besoin.

E. c'est-à-dire, pour le mineur, il termes, c'est-à-dire, sans être aux termes les plus généraux. \$ 14. A trois termes et deux pro-

\$ 15. Tous les syllogismes, dont le majeur, il vaut mieux regarder à il vient d'être question dans la théorie précédente .- Que A est à tout E. Voir plus haut, \$ 6 .- La particulière affirmative, \$ 7. - L'universelle négative, & 8.-La particulière deux autres, espèce et Individu. - négative, § 10. - Enoncées précé-

mière figure. L'on démontre la particulière affirmative en supposant C et G identiques, et c'est la dernière figure : car G est moyen. On démontre l'universelle négative, si D et F sont identiques, et c'est à la fois la première figure et la moyenne: la première, parce que A n'est à aucun F, la privative se convertissant; et que E est à tout F: la moyenne, parce que D n'est à aucun A et est à tout E. On démontre la particulière négative quand D et G sont identiques; mais c'est la dernière figure, car A n'est à aucun G, et E est à tout G. Il est donc évident que tous ces syllogismes ont lieu par les figures énoncées précédemment. § 16. On voit, en outre, qu'il ne faut pas prendre des conséquents applicables à tous les termes, parce qu'on n'obtient point ainsi de syllogisme; car on a déjà démontré qu'on ne pourrait point conclure affirmativement avec des conséquents tout seuls. L'on ne peut, non plus, conclure négativement par les conséquents des deux termes; car il faut que l'un soit affirmatif et l'autre négatif. § 17. Il est donc clair encore que toutes les recherches, autres que celles-là dans le choix des termes, sont inutiles pour

ch. 24, 5 3.

qui ont été indiquées dans tout ce reste tout ceci dans ce §. C'est une chapitre pour les antécédents, les suite des règles antérieures.

f. 16. Applicables à tous les ter- conséquents, les répugnants. Point mes, c'est-à-dire, aux deux termes : de syilogisme, si les conséquents car le syllogisme se formerait alors sont identiques, car alors on a la dans la seconde figure, et l'on ne seconde figure avec deux prémisses saurait conclure, ni affirmativement affirmatives; si l'antécédent du mapuisque la seconde figure n'a que des jeur est identique à un répugnant modes négatifs, ni négativement du mineur, car alors on a la prepuisque le négatif ne peut être con- mière figure avec mineure négative ; clu de deux affirmatives, ch. 5, et et enfin, s'il y a identité des répugnants, car alors on a deux prémis-\$ 17. Autres que celles-la, Celles ses négatives. Aristote développe du

faire des syllogismes; par exemple : si les conséquents sont identiques pour l'un et l'autre terme; ou bien si les choses dont A est conséquent sont identiques à celles qui ne s'appliquent pas à E; ou bien, enfin, s'il y a identité pour les choses qui ne peuvent convenir à aucun des deux: car, dans tous ces cas, il ne se forme pas de syllogisme. En effet, si les conséquents, par exemple B et F sont identiques, on obtient la figure moyenne avec les deux propositions attributives. S'il y a identité entre celles dont A est le conséquent et celles qui ne peuvent être à E, par exemple G et H, c'est la première figure, avec la proposition de l'extrême mineure privative. S'il v a identité entre les choses qui ne conviennent ni à l'un ni à l'autre terme, comme D et II, les deux propositions seront privatives, soit dans la première figure, soit dans la figure moyenne: et, de cette façon, il n'y a pas non plus de syllogisme.

§ 18. On peut remarquer encore que, dans cette recherche, il faut prendre les termes identiques et non pas les termes différents ou contraires; d'abord, parce que cette recherche s'applique an moyen, et qu'on doit

& 18, Et non pas les termes différents , Aiexandre d'Aphrodise paraft n'avoir pas eu la négative, qui sens serait nn peu changé, et f'on traduirait aiors : « On voit claire-« ment queis sont les termes iden-« liques, et quels sont les termes e différents ou contraires qu'il faut « prendre ». Différents s'appliquerait alors à la réunion d'un conséquent et d'un répugnant. Mais com-

me il s'agit ici de la recherche du moven qui doit être identique, j'ai eru devoir m'en tenir à la leçon vulcependant se justifie fort bien. Le gaire qui est pius conforme à ce sens. L'edition de Berlin ne donne point de variante de manuscrits. Du reste, il faut dire anssi que le \$ snivant sembierait, à première vue, confirmer i'opinion d'Aiexandre. Philopon adopte la négation, bien qu'ii connaisse et discute les dontes de son prédécesseur.

prendre le moyen, non pas différent, mais identique, 6 10. En second lieu, dans les cas où le syllogisme peut se former, en prenant, soit le contraire, soit les termes qui ne peuvent servir à la fois d'attribut au même terme, on les ramènera tous au cas précédent. 6 20. Par exemple: si B et F sont contraires, ou s'ils ne peuvent être attribués à un même objet, avec des données de ce genre, il y aura syllogisme concluant que A ne peut être à aucun E. Mais cette conclusion se tire, non pas des données initiales, mais bien par le procédé antérieurement indiqué; ainsi B étant à tout A et n'étant à aucun E, il est nécessaire que B soit identique à quelque H. § 21. De même encore, si B et G ne peuvent être attribués au même objet, on conclura que A n'est point à quelque E; car, de cette façon encore, on aura la figure moyenne, parce que B étant à tout A et n'étant à aucun G, il faut nécessairement que B soit identique à quelque H; et, de fait, il n'y a aucune différence à dire que B et G ne sont point au même objet, ou de dire que B est identique à quelque H. puisque, par H. on avait compris toutes les choses qui ne peuvent être à E.

à-dire, aux modes de réunion indiqués & 6 et suiv.

<sup>\$ 20.</sup> Concluant, que A n'est à aucun E, Conclusion du \$ 3. Ainsi, Bétant noir, A poix, E neige; on aurait : Toute poix est noire : aucune

<sup>\$ 19.</sup> Aux cas précédents, c'est- dire qu'il fant convertir la mineure et la conciusion simplement, et transposer les prémisses; et de pius B est identique à H.

<sup>\$ 21.</sup> On conclura que A n'est point à quelque E, B est à tout A, B n'est à aucun G; Donc A n'est à neige n'est noire; Donc ancune neige ancun G : par conséquent il n'est pas n'est poix; et B, conséquent de A, à quelque E; car G est un antécéest identique à H répugnant de E .- dent ou une espèce de E. Voir § 5 Antérieurement indiqués, c'est-à- et encore ici B est identique à II.

\$ 22. Enfin, on peut voir que, de ces dernières recherches, on ne pent tirer aucun syllogisme; car si B et F sont contraires, il faut que B soit identique à quelque H, pour que ces deux termes puissent former un syllogisme; mais, en prenant ainsi les contraires, il arrive qu'on fait fausse route, parce qu'on omet parfois l'identité de B et de H.

## CHAPITRE XXIX.

Recherche du Moven dans les Syllogismes par réduction à l'absurde, dans les Syllogismes hypothétiques et dans les Syllogismes formés de propositions modales. - Règles des quatre espèces de propositions.

§ 1. Les règles des syllogismes ostensifs s'appliquent aussi aux syllogismes qui concluent par l'absurde : car ceux-ci se forment également par les conséquents et les

d'Alexandre.

ß 1. Règle générale. Dans les sylméthode pour la recherche du moyen que par réduction à l'absurde,

§ 22. Si done, dans les deux cas, est la même que pour les syllogismes il y a syllogisme, ce n'est pas du tout ostensifs. - Les conséquents et les parce que Bet F, et Bet G sont con- antécédents, ajoutez : et les réputraires : mais parce que B est iden- gnants. - De part et d'autre, Penitique à H; ce qui confirme la règle être cette règle est-elle ici exprimée générale du \$ 18, et réfute la lecon d'une manière trop générale puisqu'il y a deux modes, Baroco de la seconde figure, et Brocardo de la logismes concluant par l'absurde, la troisième, qui ne se peuvent prouver

antécédents des deux termes. De part et d'autre, c'est la même recherche, puisque ce qui est démontré ostensivement peut aussi l'être par l'absurde et avec les mêmes termes; et réciproquement, ce qui est démontré par l'absurde, peut se démontrer ostensivement. § 2. Soit, par exemple: A n'est à aucun E; supposons alors qu'il soit à quelque E. Puisque B est à tout A et A à quelque E, B sera aussi à quelque E; mais on supposait qu'il n'était à aucun. On prouve encore ainsi que A est à quelque E: car si A n'est à aucun E, et que E soit à tout G, A ne sera à aucun G; mais on supposait qu'il était à tout G. Même observation pour les autres cas; car, dans tous, la démonstration par l'absurde se tire toujours des conséquents et des antécédents des deux termes.

\$ 2. La conclusion universelle negative se prouve par l'absurde avec les mêmes procèdés que l'affirmative. Il faut reprendre l'exemple donné plus haut, ch. 28, \$ 9. Voici le syllogisme ostensif en Camestres: Best à tout A, B n'est à aueun E; Done A n'est à aucun E. Si l'on nie cette conclusion et qu'on affirme que A est à quelque E, on est conduit à l'absurde en Darii: B est à tout A, A est à quelque E, mineure nouvelle; Done B est à quelque E. Or, on a supposé, ch. 20, \$ 9, que B et H étaient identiques , e'est-a-dire que B ne pouvait être à aucun E; donc h seconde conclusion est impossible; done la première, qui est sa contradictoire, est vraie.-On prouve encore ainsi que A est à quelque E. la réduction à l'absurde la conclu- répugnants.

sion particulière affirmative, avec le même procédé de recherche des conséquents, antécédents, etc. On a démontré, ch. 28, § 7, que A est à quelque E parce que C et G sont identiques. Si l'on preud la contradietoire pour majeure, on a : A n'est à aucun E; or E est à tout G; Done A n'est à aueun G; mais ceci est absurde, car on avait supposé que C et G étalent identiques , et que A était à tout G; done la première conclusion est vraie, que A est à quelque E. puisque sa contradictoire est Impossible .- Pour les autres cas, c'està-dire, pour la conclusion universelle affirmative, et pour la conclusion particulière négative. Pour les démontrer par l'absurde, il faudra toujours ehercher le moyen dans les e'est-à-dire qu'on prouve aussi dans antécédents, les conséquents et les

§ 3. On peut dire encore que, pour chaque espèce de conclusion, la recherche est la même, soit qu'on veuille démontrer ostensivement, soit qu'on veuille réduire à l'absurde, puisque les deux démonstrations se font avec les mêmes termes. Ainsi, par exemple, soit démontré que A n'est à aucun E, parce qu'il en résulte que B est à quelque E, ce qui est impossible. Si l'on suppose que B n'est à aucun E, et qu'il est à tout A, il est clair que A ne sera à aucun E. D'autre part, si l'on a conclu ostensivement que A n'est à aucun E, on démontrera, par l'absurde, qu'il n'est à aucun, après avoir supposé qu'il était à quelque E. Le raisonnement est le même pour tous les autres cas; dans tous, il faut toujours supposer un terme commun, différent des termes donnés, ct auquel se rapporte le syllogisme qui conclut l'erreur, de telle sorte que, cette proposition étant convertie, et l'autre restant identique, le syllogisme devient ostensif avec les mêmes termes. § 4. C'est que, entre le syllogisme

par l'absurde. - Pour tous les au- me. tres cas, c'est-à-dire, pour la conpour les deux particulières affirmaétant convertie, c'est-à-dire, la con- les mêmes,

8 3. On peut ajouter que, si la clusion du syllogisme par l'absurde recherche des conséquents et des étant changée en sa contradictoire. antécédents est la même pour les Volci un exemple du syllogisme par syllogismes par l'absurde, les termes l'absurde : Tout homme est animal, sont aussi les mêmes que dans les quelque plante est homme; Donc syllogismes ostensifs. Il suffit lei de quelque plante est animal. Chanreprendre les exemples cités au \$ geant cette proposition en sa contraprécédent. Seulement on part main- dictoire qui devient mineure, on a tenant du syllogisme par l'absurde le syllogisme ostensif : Tout homme ponr arriver à l'ostensif; puis, de est animal : aucune plante n'est anil'ostensif, on revient au syllogisme mal; Done auenne plante n'est hom-

§ 4. Cette différence étant la seuclusion universelle affirmative, et le, le reste est identique, c'est-àdire que les termes, les conséquents, tive et négative.-Cette proposition les antécédents et les répugnants sont ostensif et celui qui conclut par l'absurde, la seule différence consiste en ce que, dans l'ostensif, les deux propositions sont supposées vraies, et que, dans l'autre, l'une d'elles est fausse.

- § 5. Ceci, du reste, sera plus clair, par la suite, quand nous traiterons du syllogisme par l'absurde. Ici contentons-nous de savoir qu'il faut s'attacher également à ces considérations, soit qu'on veuille faire un syllogisme ostensif, soit qu'on veuille conclure par l'absurde. § 6. Dans les autres syllogismes hypothétiques, soit qu'ils se fassent par subsumption ou par assumption, il faudra regarder, non pas aux sujets primitifs, mais aux sujets assumés, et le mode de recherche sera encore le même. § 7. Il faut, de plus, considérer combien il y a d'espèces
- 11, 12, 13, la théorie de la réduction thétique par subsumption : S'il est à l'absurde, et ch. 14, la comparaison des deux démonstrations osten- homme ; Donc il est animal. En voici sive et par l'absurde.-Egalement à ces considérations, Qui concernent les antécèdents, les consequents et répugnants. Ici le texte varie entre : mêmes et : ces. J'ai adopté la dernière lecon qui complète davantage la pensee, et qu'Alexandre d'Aphrodise paraît avoir préférée aussi.
- \$ 6. Ceci confirme ce qui a été dit plus haut, ch. 23, 8 12, qu'Aristote a connu, si c'est théorisé, les syllogismes hypothétiques. - Par subsumption ou par assumption, La subsumption on transsumption a lieu, quand la minenre catégorique du syllogisme hypothétique ne contient pas d'autre terme que la maienre: l'assumption au contraire a lien avand un terme nouveau est
- \$ 5. Por la suite, Voir liv. 2, ch. introdult. Voici un syliogisme hypohomme, il est animal; or, il est un per assumption : Piaton est là où est Socrate; or, Socrate est à Athènes; Donc Piaton est à Athènes; le terme aiouté est : Athènes, li faut remarquer du reste qu'Aristote appelle cette dernière espèce de syilogisme : par qualité et non ; par assumption, parce que l'assumption repose presque toujours sur une qualité du premier sujet, c'est-àdire, du sujet hypothétique. - Aux sujets assumés, c'est-à-dire, anx suiets nonveanx introduits dans ia minenre.
  - \$ 7. Ceci ne suffit pas tont à fait pour établir qu'Aristote a fait luimême ia théorie des syllogismes bypothétiques. La pensée a quelque chose d'amhigu; et i'on peut tout

de syllogismes hypothétiques, et les distinguer entre eux. § 8. On peut donc démontrer chaque espèce de conclusion de la manière qu'on a dite; mais l'on peut encore en établir quelques-unes d'une autre façon. Ainsi, les

aussi hien croire qu'Aristote parlo tre facon, c'est-à-dire, hypothétiqueiei des recherches dont les syllogismes hypothétiques pourraient être l'objet pour les logiciens en général, que des recherches qu'il se propose de faire personnellement. Aiexandre d'Aphrodise est tout à fait muet ici applicable qu'aux H seulement, c'estsur ces nouvelles recherches d'Aristote, que Théophraste, imité d'aiileurs en cela par Eudème et queianes autres, semblo avoir suivies dans ie premier livre de ses Premiers Analytiques, Il v avait distingué, autaut qu'on en peut juger, les syliogismes hypothétiques en deux classes : jes purement hypothétiques, c'est-à-dire, composés de deux prèmisses et d'une conciusion hypothétiques, et les mixtes où l'une des prémisses et la conclusion étaient absolues. Il avait de plus exposé les trois figures pour ces syllocismes.-Au chapitre 44, \$ 4, Aristote revient sur ce sujet à propos de l'analyse appliquée aux syliogismes hypothétiques; et là ii promet positivement de traiter ini-même des nuances et des modes du syllogisme hypothétique. Ce travaii a peri, ou peut-être Aristote ne l'a-t-il point accompii. car, au temps d'Alexandre d'Aphrodise, il n'existalt déjà pius. Philopon assure, d'après des commentateurs antérieurs, qu'Aristote n'a jamais composé cet ouvrage.

& 8. De la manière qu'on a dite. ch. 28, 55 t, 2, 3, 4, pour les quatre espèces de couclusion. - D'une au- figure, à la mêmo condition.

ment.-Quand C et G étaient identiques, Voir ch. 28, 67, la conclusion était particulière affirmative : mais par hypothèse, on peut l'obtenir nniverselle, si l'on suppose que E u'est à-dire, que le seui sujet de G soit E. Eu effet, A est à tout C, il est donc aussi à tout G qui est identique à C. Mais si E est le seul suiet de G, ils peuvent se convertir i'un dans l'autre, et G sera aussi le seui sujet de E. Ainsi: Tout ce qui peut rire est homme : tout homme peut rire. L'universel se convertit en universei et non pius en particulier, quand le suiet et l'attribut sont égaux : c'est là l'hypothèse qu'il faut faire, et alors le particulier peut donner l'universel.-Même démonstration pour l'universeile négative qui peut être donnée par la particulière négative, si l'ou suppose que E et G sont de même étendue, et peuvent se convertir i'un dans i'autre. Voir plus haut. ch. 28. \$ 10 .- De cette facon, c'est-àdire, hypothétiquement. - Pacius a remarqué avec raison qu'Aristote ne parlait ici que des modes de la troislème figure, Darapti, Felapton, et qu'on pourrait obtenir l'universel affirmatif dans la seconde figure avec deux prémisses universeiles affirmatives, en supposant que la majeure se convertit réciproquement, et le particulier affirmatif dans la seconde conclusions universelles peuvent s'obtenir, par la considération du particulier, hypothétiquement. Si, par exemple, C et G sont identiques, et que E ne soit supposé qu'aux G seulement, A serait alors à tout E. De même, si D et G sont identiques, et que E ne soit attribué qu'aux G, A ne sera à aucun E. On peut donc encore établir la recherche de cette facon.

§ q. Il est évident qu'on peut appliquer aussi cette méthode aux syllogismes formés de propositions nécessaires et contingentes; car la recherche est la même, et le syllogisme se fait avec les termes disposés dans le même ordre, soit pour l'absolu, soit pour le contingent. § 10. Il faut comprendre aussi par contingentes les choses qui ne sont pas, mais qui pourraient être; car il a été prouvé que le syllogisme du contingent se forme aussi avec celles-là. § 11. Il en sera de même pour les autres modes d'attribution.

§ 12. Il est donc clair, d'après tout ce qui vient d'être dit, que non seulement tous les syllogismes peuvent se former par cette méthode, mais qu'il est impossible qu'ils se forment par une autre. En effet, on a prouvé que tout syllogisme se produisait dans l'une des figures exposées : or, ces figures ne peuvent s'établir que par les conséquents et les antécédents de chaque objet, puisque c'est d'eux seuls que viennent les propositions, ainsi que le

aux syllogismes hypothétiques, l'est encore aux syllogismes modaux.

<sup>\$ 10.</sup> It a été prouvé, ch. 15, \$ 15, et passim, dans le mélange du contingent et de l'absolu.

<sup>\$ 11.</sup> Autres modes d'attribution. et des répugnants.

<sup>\$ 9.</sup> La règle applicable d'abord Les espèces de modales autres que les deux principales : nécessaire et conlingente. Voir Herméneia, ch.

<sup>13, § 9,</sup> et plus haut, ch. 24, § 3. \$ 12. Cette méthode, La recherche des antécédents, des conséquents

moyen; donc le syllogisme n'est pas possible par d'autres procédés que ceux-là.

### CHAPITRE XXX.

Application générale des règles relatives à la recherche du Moyen, soit dans les Sciences, soit dans les Arts. - Des principes spéciaux et des rapports de la démonstration à ces principes.

- § 1. La méthode reste toujours la même, qu'on l'applique, soit à la philosophie, soit à l'art, soit à la science. Toujours il faut réunir autour de chaque sujet proposé ce qui lui est attribué, et ce à quoi il peut être attribué; toujours il faut tâcher de réunir le plus grand nombre possible de ces rapports ; toujours il faut les étudier sous trois termes, de tel point de vue pour réfuter la proposition, de tel autre pour l'établir, prenant les attributs vrais, pour raisonner avec toute vérité, et se bornant, dans les syllogismes dialectiques, à la simple probabilité,
- attribué. Aristote omet en général la fin de ce chapitre.

§ 1. Partout où le raisonnement les répugnants, et il les comprend trouve sa place, il se réduit en syllo- sans doute dans les expressions de gisme : et l'élément essentiel du syl- sujets et d'attributs, parce qu'ils ne logisme, c'est le moyen qui ne peut sont en effet que des sujets et des être trouvé que par les procedés attributs niés au lieu d'être affirmés. indiques plus haut. - Ce qui lui est -Les syllogismes dialectiques, Voir

§ 2. On a expliqué aussi les principes généraux des syllogismes, on a dit ce qu'ils sont, et l'on a indiqué le moyen de les découvrir, afin qu'on ne se donne pas la peine d'examiner tous les mots, ni de recourir aux mêmes éléments pour renverser ou établir un raisonnement. soit que d'ailleurs on l'établisse, ou on le réfute universellement, ou particulièrement; et afin qu'on limite la recherche à des objets moins nombreux et déterminés. § 3. Quel que soit l'objet en question, il y a toujours un ehoix à faire; par exemple, pour le bien et la science. Dans toutes les sciences les principes sont spéciaux pour la plupart ; et e'est à l'expérience de fournir ces principes pour chacune d'elles. Par exemple, l'expérience astronomique fournit les principes de la science astronomique; et ce n'est qu'après avoir longtemps observé les phénomènes qu'on est arrivé aux démonstrations de l'astronomie. Tous les arts, toutes les seiences en sont là, Mais, du moment que les principes sont acquis pour chaque objet, nous pouvons nous charger d'en tirer des démon-

chapitres de la première section. -Le moyen de les découvrir, Dans les de la science. - L'expérience, Les chapitres précédents de cette seconde section .- Et déterminés, Les antécédents, les conséquents et les tion. - Si dans l'observation, Arisrépagnants.

les deux termes d'une proposition qu'il s'agirait de prouver. - Pour la plupart, C'est qu'à côté des principes speciaux de chaque science, il faite exactitude de ce titre : Histoire y a les axiòmes qui valent pour toutes les sciences; mais les axiômes sont n'est qu'une collection de faits, où

2 2. On a expliqué. Dans tous les cines spéciaux sont très-nombreux. et s'accroissent par les progrès même modernes n'ont jamais fait une part plus belle ni plus large à l'observatote dit precisement : dans l'histoire, \$ 3. Le bien et la seience , Ce sont c'est-à-dire , la simple connaissance des faits, sans preuve nl démonstratiou. De là, comme l'ont fort bien remarqué les commentateurs, la pardes Animaux, parce que cet ouvrage en petit nombre, tandis que les prin- l'observation seule joue un rôle.

strations régulières. Si, dans l'observation, l'on n'a rien omis de ce qui appartient réellement au sujet, nous pourrons, dans tout ce qui est susceptible d'être démontré, découvrir la démonstration, et l'exposer; et, si la démonstration est naturellement impossible, nous pourrons encore rendre cela même évident.

6 4. Ici l'on a dit, d'une manière toute générale et sommaire, comment se fait le choix des propositions. Mais nous avons traité ce sujet avec toute l'exactitude désirable dans notre ouvrage sur la Dialectique.

## CHAPITRE XXXI.

De la Méthode de division. - Son impuissance; elle fait toujours une pétition de principe, et prend l'universel pour moyen. -Sa conclusion est toujours hypothétique, et elle ne peut jamais être négative. - La méthode de division ne donne pas même de bonnes définitions. - Exemples divers à l'appui.

- 6 1. On peut voir, sans peine, que la division en genres n'est qu'une bien faible partie de la méthode que
- \$ 4. Le choix des propositions, ouvrage sur la Dialectique, c'est-àdire, les Topiques, comme Alexandre Logique, tom. 1, pag. 247.
- \$ 1. La division en genres, Il est par la recherche du moyen. - Notre évident que tout ce chapitre est une poiémique contre la méthode platonicienne qui procedait par la divil'a remarqué. Voir pour cette varia- sion. Tous les commentateurs sont tion de titre, mon Memoire sur la ici d'accord ponr reconnaître que jes altaques d'Aristote portent sur So-

nous venons d'indiquer; cette division n'est qu'un syllogisme impuissant : elle suppose ce qui est à démontrer; et elle conclut toujours un des termes supérieurs. § 2. D'abord, aucun de ceux qui ont employé cette méthode n'ont pris garde à ce défaut; et ils se sont efforcés de prouver qu'on pouvait démontrer la substance même et l'essence des choses : aussi n'ont-ils compris ni comment l'on peut faire des syllogismes par la division, ni que l'on pouvait en faire par la méthode que nous avons exposée.

§ 3. Dans les démonstrations, quand on veut prouver par syllogisme l'existence de quelque chose, il faut donc toujours que le moyen terme qui forme le syllogisme soit moins étendu que le premier des extrêmes, et qu'il ne lui soit point attribué universellement. La division, au contraire, vise à un résultat tout opposé, puisqu'elle prend l'universel pour moyen. Soit, par exemple, animal, représenté par A, mortel par B, immortel par C, et l'homme, dont il s'agit d'avoir la définition, représenté par D. La

crate, Platon et son école. — La dicition en genres, Il serait plus exact de dire: la divison des genres en leur-sepèces: mais les especes superrieures sont, Il est vezi, des genres rehilvement aux inférieures. — La méthode de division a deux delaut principe, et concellt toujours un terme supérieur, c'est-d-dire, un terme plus ettendu que celui qui est en question. Les exemples qui suivent éclaireirant exte

§ 2. Qu'on pouvait démontrer la substance, Cette doctrine est com-

battue tout au long, Derniers Analytiques, liv. 2, ch. 4, 5, 6, 7. — Que nous avons exposée, des conséquents, des antécédents et des repugnants.

§ 3. Le principe général de la démonstration. Cest-de-dire du syllogisme, c'est que le moyen soit moissatiendu que le majeur, et qu'il ne puisse jamais lui servir d'attribut. Le moyen est alors enveloppe lar la majeur, qui à plus forte rision enveloppe le mineur enveloppe lui-mème par le moyen. La melhode de division, au contraire, prend un moyen plus étendu que le majeur; et volis

division suppose que tout animal est mortel ou immortel: en d'autres termes, que ce qui est A est tout entier ou B ou C. De plus, par cette méthode de division, on pose toujours que l'homme est animal, c'est-à-dire que l'on suppose que A est dit de D. La conclusion est donc, que tout D est on B on C, c'est-à-dire qu'il faut admettre que l'homme est mortel ou immortel, puisqu'il est nécessaire que l'animal soit mortel ou immortel; mais il n'est pas du tout nécessaire que l'homme soit mortel, on le suppose simplement. Or, c'est là précisément ce qu'il fallait conclure. Soit encore, en faisant A animal mortel: B sympode, C apode et D l'homme; on suppose ici de même que A est ou B ou C: car tout animal mortel a des pieds ou n'en a pas : et l'on suppose que A s'applique à D. puisqu'on a supposé que l'homme est un animal mortel. Ainsi il y a nécessité que l'homme soit un animal à pieds ou sans pieds : mais il n'est pas nécessaire qu'il ait des pieds, c'est une supposition : or, c'est là encore ce qu'il fallait démontrer. Ainsi donc, les partisans de la méthode de division sont toujours conduits à prendre

caractère de necessité, ou d'évil'homme est mortei ou immortei. Mais ce terme : mortel on immortel est plus étendu que ceiui qu'on cherche: mortei: et le moven, animai, est plus étendu encore que iui, puisque mortei el immortei sont les différences de l'animai. Or il reste toujours à savoir si l'homme est mortel, ne résout pas du tont la question.

ponrquoi sa conclusion n'a point de et l'on ne peut l'affirmer que par hypothèse : on le suppose, on ne le dence. Ainsi, pour prouver que démontre pas, quoique ce soit précil'homme est mortel, elle pose d'a- sément ce qui est à démontrer. bord que l'homme est animai ; or l'a- Même raisonnement, si au lieu d'animal est mortel on immortel; Done nimal pour moyen, on prenalt animai mortel, c'est-à-dire, le genre affecté d'une différence, ou l'espèce. Le moyen terme serait toujours pius large que le majeur. - Une conséquence nécessaire. Il y a blen dans la conclusion par division nne sorte de nécessité : mais cette conclusion l'universel pour moyen terme; et, pour eux, les extrêmes sont, et ce dont il faut démontrer, et les différences. Enfin, ils ne disent pas nettement ce que c'est que l'homme, ou l'objet quelconque de la recherche, de manière qu'il y ait là une conséquence nécessaire. C'est qu'ils suivent une toute autre route que la véritable, et ils ne soupconnent pas qu'il y a des ressources dont ils peuvent disposer. § 4. Il est évident que, par cette méthode, on ne peut jamais nier; et qu'on ne peut pas, non plus, établir de syllogismes relatifs au propre, à l'accident, au genre, et à tous ces cas où l'on ne suit si la chose est de telle ou telle manière : par exemple, si le diamètre est ou non commensurable. En effet, en supposant que toute étendue est commensurable ou incommensurable, et que le diamètre est une étendue, on a pour conclusion que le diamètre est, on commensurable ou incommensurable. Si l'on admet qu'il est incommensurable, on prendra précisément ce qu'il s'agit de prouver; on ne peut douc pas du tout le démontrer ainsi : car

à-dire qu'on ne peut jamais avoir de ble? Or la démonstration peut réconclusion négative, puisque les soudre ces questions, soit directedeux prémisses sont toujours affirmatives. - Relatif au propre, Voir ies Topiques, liv. 1, ch. 5, C'est que pour le propre, l'accident et le genre, ii n'y a plus de division possible, le gisme entier qu'Aristote s'abstient genre étant pris iei pour le dernier de donner : Toute étendue est comterme qui enveloppe tous les termes mensurable ou non commensurable; secondaires. - Est de telle ou telle manière. Il est des cas où l'on ne connaît point les deux termes néces- incommensurable, ce qui ne désaires à la division : Les étoiles sont- montre rien. C'est un syllogisme elles en nombre pair ou impair? Le impuissant.

\$ 4. On ne peut jamais nier, c'est- diamètre est-il.ou non, commensuratement, soit en prouvant qu'elles sont insolubles. Quant à la division, elle ne peut rien pour aucune. - Soit par exemple, Voici le svilotout diamètre est une étendue : Donc tout diamètre est commensurable on c'est là une méthode, qui rend impossible toute démonstration. Soit, par exemple : commensurable ou incommensurable, représenté par A, étendue par B, le diamètre par C. § 5. Ainsi, il est évident que ce mode de recherche ne peut convenir à toute espèce d'investigation, et qu'il n'est pas même applicable là où, cependant, il semblerait convenir le mieux.

§ 6. On voit donc, d'après ce qui précède, quels sont les éléments des démonstrations, comment elles se forment et quels sont les points à considérer dans chaque question.

3 5. Lá où il semblerait concenir syllogismes, comme au début du chale mieux, c'est-à-dire, les définitions. pitre, \$2.—Les points à considérer; \$6. Eléments des démonstrations, les autécèdents, les conséquents et Démonstrations, oris encore i pour les répugnants.

# PREMIERS ANALYTIQUES.

## LIVRE PREMIER.

SECTION TROISIÈME.

ANALYSE DES SYLLOGISMES EN FIGURES ET EN MODES.

## CHAPITRE XXXII.

Analyse générale en propositions, termes et figures - Dégagement des propositions; éléments superflus et à rejeter, éléments omis et à rétablir. - Dégagement des termes, et particulièrement du moven. - Examen de la figure spéciale.

§ 1. Après tout ceci, il faut indiquer la manière de ramener tous les syllogismes aux figures énoncées plus

indication très-uette, donnée par se proprement dite. Ainsi, la théorie l'auteur lui-même, des trois parties porte d'ahord sur les transformations de ce premier livre. La première de toute espèce que le syllogisme renferme l'origine, la formation du peut recevoir suivant la quantité, la syllogisme; la seconde, la découverte qualité et la modalité des proposi-

§ 1. Il faut remarquer ici cette du syllogismo; et la troisième, l'analy-

hant. C'est là, en effet, la seule partie de notre étude qu'il nous reste à considérer; car si, connaissant déjà la formation des syllogismes, et ayant la possibilité de les découvrir, nous apprenons, de plus, quand ils sont tout construits, à les résoudre dans les trois figures, l'objet que nous nous étions proposé, au début, sera tout à fait rempli. Ce sera en même temps confirmer et éclaireir tout ce qui précède par ce qui va suivre; car, tout ce qui est vrai doit être, de tout point, conséquent à soimême.

§ 2. D'abord, donc, il faut s'attacher à dégager les deux propositions du syllogisme. La division, en effet, est plus facile en grandes parties qu'en petites, et les composés sont toujours plus grands que leurs éléments. § 3. Il faut rechercher ensuite quelle proposition est universelle, quelle autre est particulière. § 4. Et si l'on a negligé de les donner toutes deux, il faut rétablir celle qui manque, Souvent, en effet, soit en écrivant, soit en disentant, on oublie, après avoir posé la proposition universelle, d'exprimer la particulière qu'elle renferme;

tions : en second lien , vient la mé- 1ateurs .- Théophraste, comme nous thode pour découvrir, deux termes étant donnés, le moyen qui doit les unir syllogistiquement; puis enfin, le raisonuement étant présenté sous sa forme habituelle et vuigaire, il s'agit de le ramener aux formules régulières des figures et des modes. Formation du syllogisme, déconverte du moyen syllogistique, analyse que les éléments. en syllogisme, tels sont, d'après Aristote même, les sujets des trois

l'apprend Alexandre, avait composé un ouvrage social sur le sujet de cette troisième section : l'Analyse des syllogismes. Voir olns haut, ch. 1, \$ t. \$ 2. En grandes parties, Les propositions sont des parties plus grandes que les termes, puisqu'elles sont des composés dont les termes ne sont

§ 4. Négligé de les donner toutes deux, Comme dans les enthymèmes, sections, distingués plus tard avec on les raisonnements enthymématiune parfaite raison par les commen-ques. Voir liv. 2. ch. 27.

ou bien, en donnant de telles propositions, on omet celles qui rendent les premières concluantes, et l'on fait, pour d'autres, d'inutiles demandes. Il faut donc examiner si l'on a pris quelque proposition inutile, et si l'on n'en a pas négligé de nécessaire; il faut alors ajouter l'une et retrancher l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive enfin aux deux propositions; car il n'est pas possible, sans cette précaution, de résoudre les raisonnements ainsi présentés. § 5. Pour certains cas, il est facile de voir ce qui manque; mais, parfois, on a peine à le découvrir, et l'on croit qu'il y a syllogisme parce que, en effet, il résulte des données quelque chose de nécessaire. Par exemple, si l'on suppose que ce qui n'est pas substance étant détruit, la substance n'est pas détruite; mais que les éléments dont une chose se forme étant détruits, il faut que la chose même soit détruite aussi. Ceci posé, en

\$ 5. Et l'on croit qu'il y a syllogisme, La forme n'est pas régulière : nécessaire. Il faut done rétablir tous les termes et les propositions Intermédiaires particulières, qui ont été omises .- Par exemple, Voici tont le raisonnement : ii n'y a pas syllogisme dans les propositions suivantes, bien qu'il y alt conclusiou nécessaidetruit, la substance n'est pas détes, le tont qu'elles forment est detruit : Donc les parties de la substance sont elles-mêmes substance. On sait pour s'en rendre clairement compte, substance.

il faut rétablir les intermédiaires, et remettre les propositions sous leur mals, au fond, il y a consequence vraie forme. Voici alors le syllogisme évident : Tout ce dont la destruction entraîne la destruction de la substance, est substance aussi; or, les parties de la substance étant détruites, la substance est détruite; Donc les parties de la substance sont substance comme elle .- Qu'on supre : Ce qui n'est pas substance étant pose encore, Voici ce fanx syllogisme qui est hypothétique : S'il y a anitruite; or, les parties étant détrui- mai, il y a substance; or, s'il y a bomme, if y a animal; Donc necessairement l'homme étant, il y a substance. Le syllogisme régulier serait : hien ici, d'une manière confuse, que Tout animal est substance, tout homla conclusion est nécessaire; mais, me est animal; Donc tont homme est effet, il est nécessaire que la partie de la substance soit aussi substance. Mais les données ne suffisent pas pour fournir cette conclusion, et ici les propositions manquent. Qu'on suppose encore que l'homme existant. il faut nécessairement que l'animal existe aussi; et que l'animal étant, il y a nécessairement substance. Donc. alors, l'existence de l'homme entraîne aussi celle de la substance nécessairement. Pourtant, il n'v a pas là réellement de syllogisme, puisque les propositions ne sont pas telles que nous l'avons dit. Ce qui nous trompe, dans ce cas, c'est que, de ces données, il sort une conséquence nécessaire, et que le syllogisme aussi en donne une de ce genre. Mais le nécessaire est encore plus large que le syllogisme; car tout syllogisme est nécessaire, et tont nécessaire n'est pas syllogisme. Ce n'est donc pas seulement parce que, de certaines données, il ressort une conséquence, qu'il faut essayer immédiatement la résolution, il fant avant tout dégager les deux propositions.

6 6. Voici comment, ensuite, on les divisera en termes. § 7. Parmi les termes, on prendra pour moven celui qui se répète dans les deux propositions; car le moven, et ceci a lieu dans toutes les figures, doit se retrouver dans les deux propositions. § 8. Si donc, le moyen est attribué à un autre terme, on qu'un autre lui soit attribué, ou bien s'il est affirmé d'un terme, et

g 6. Après l'analyse eu proposielles-mêmes en termes; du composé, il faut passer au simple.

<sup>\$ 7.</sup> Ceci ressort de la définition même du moyen dans les trois figures Voir plus haut, ch. 4, 5, 6.

<sup>8 8.</sup> Le moyen est sujet du majeur tions, vient l'analyse des propositions et attribut du mineur, dans la première figure : attribut des deux, dans la seconde, et sujet des deux, dans la troisième. -Que le moyen occupait, Voir ch. 4, 5, 6, les règles applicables aux trois figures.

qu'un autre soit nié de lui, c'est la première figure. S'il est affirmé lui-même et nié de quelque terme, c'est la figure moyenne. Si les autres termes lui sont attribués, ou que l'un soit nié et l'autre affirmé de lui, c'est la dernière; car c'est là la position que le moyen occupait dans chaque figure. Peu importe, d'ailleurs, que les propositions ne soient pas universelles; la définition du moyen reste toujours la même. § p. Il est done évident que, dans un raisonnement où un même terme n'est pas répété plusieurs fois, il n'y a pas de syllogisme; car il n'y a pas de proposition de la pas de moyen.

§ 10. D'ailleurs, comme nous savons quelle conclusiou se trouve dans chaque figure, et dans quelle figure est l'universelle, et dans quelle, est la particulière, il est clair qu'on doit examiner, non point toutes les figures, nais seulement la figure spéciale de la conclusion dont on s'occupe: et quand la conclusion s'obtient dans plusieurs figures à la fois, nous reconnaîtrons toujours la figure par la position du moven.

<sup>§ 9.</sup> Sans moyen terme, pas de et les deux négatives, universelle et syllogisme possible. et les deux négatives, universelle et particulière. L'universelle affirma-

<sup>§ 10.</sup> Voir chap. 26, 3§ 2 et suiv. tive ne se trouve que dans une seule

—Dans plusieurs figures, comme la figure, la première, Barbara; et ne conclusion particulière affirmative, peut être donnée par les autres.

#### CHAPITRE XXXIII.

Quantité et ressemblance des termes ; confusion de l'Universel et de l'Indéterminé. — Exemples divers.

- § 1. Souvent donc l'on est trompé dans les raisonnements par ce caractère même de nécessité que je viens de dire; mais c'est quelquefois aussi par la ressemblance dans la forme des termes, chose qu'il ne faut pas perdre de vue. § 2. Soit, par exemple, A attribué à B, et B & C; on pourrait croire qu'avec des termes ainsi disposés, il 3 syllogisme; et cependaut il n', a la ni conseiquence nécessaire, ni syllogisme, § 3. Soit, par exemple, A re-
- § 1. La ressemblance dans la forme des termes, La ressemblance dans la forme fait souvent confondre les termes universels et les termes indéfinis. Il en resulte que la proposition indéterminée est vraie, tandis que la même proposition, prise universelément, devient fausse.
  § 2. Il faut suposser ici, ce que
- ne dit pas expressement Aristote, que les propositions AB, BC sont indéterminées; car, autrement, le syllogisme serait régulier.
- § 3. L'exemple donné iei doit paraitre assez bizarre. Il est à croire, ble est toujours, et alors elle seralt comme le suppose Pacius, que cet fausse. — Avec des termes de cette

exomple étalt vilgaire as tempe d'Aristolle, et que les sophieses en finisaient ordinairement usage dans iture discussions. Imagriadus, et est-acierte, que l'Intelligence peut concevoir quade del veu. Voci et syllogiane etalter: Aristoniele innsett Aristoniele imagriadus; Done cat Aristoniele imagriadus; Done Aristoniene est toujours, conclusion fixasse; car Aristoniele est morte. Four qu'il y ett syllogiane riçuler, il fandrait que la majeura fittu un verselle: Tout Aristoniele imagriable est toujours, et alors die serial de est toujours, et alors die serial présentant : Être toujours , B : Aristomène imaginable , et C : Aristomène. Il est vrai que A est à B, car Aristomène est toujours imaginable; mais, en outre, B est à C, car Aristomène est Aristomène imaginable; mais A n'est pas à C. car Aristomène est mortel. En effet, on a vu qu'il n'y a pas de syllogisme avec des termes de cette forme; et il fallait que la proposition A B fût universelle. Mais ce serait une erreur de croire que tout Aristomène imaginable est immortel, puisque Aristoniène est mortel. § 4. Soit encore, C: Miccale, B: Miccale musicien, et A: Mourir demain. B peut être, avec vérité, attribué à C, car Miccale est Miccale musicien; mais A peut aussi être attribué à B, car Miccale musicien mourra demain; mais A attribué à C est une erreur. Cet exemple est identique au premier, parce qu'il n'est pas vrai universellement que Miccale musicien mourra demain; et , sans cette universalité, il n'y avait pas de syllogisme. § 5. L'erreur ici vient d'une uuance à peine sensible, et de ce

forme, c'est-à-dire, indéterminés, ch. 24, 8 1.

§ 4. Cet exemple est aussi bizarre que le précédent, et Aristote l'emploie sans doute pour les mêmes raisons. Miccale, musicien, mourra, c'est-à-dire, que Miécale mourra comme musicien, ou, en d'autres termes, qu'il cessera d'être musicien. Voici le syllogisme entier : Miccale; musicien, mourra demain; or, Miccale est Miccale musicien; Donc Miccale mourra demain, conclusion fausse; car ou ini suppose une vie beaucoup plus longue. Pour que le syllogisme fåt régulier, il faudrait que la majeure fût universelle; et doit pas cependant negliger.

alors elle serait fausse. Alexandre propose, comme exemple plus clair,

celui qui suil: A bon, B commode, C plaisir: A est attribué à B. c'està-dire que le commode est bon : B est dit de C, car le plaisir est commode; mais on ne peut conclure A de C, c'est-à-dire que le plaisir est hou, parce que bon n'a pas été attribué à tout ce qui est commode universellement. L'attribution a été

tout indéterminée. \$ 5. L'errent vient uniquement de ce qu'on confond l'universel et l'indéterminé, séparés par une nuance très-faible d'expression, qu'on ne

#### PREMIERS ANALYTIQUES.

156

que nous accordons qu'il n'y a pas de différence à dire : Cette chose est à cette autre, ou à dire : Cette chose est à toute cette autre.

#### CHAPITRE XXXIV.

Forme vicieuse des termes, qui souvent doivent être des mots concrets, et non des mots abstraits. - Erreur possible dans les trois figures. - Moven d'éviter cette erreur : substituer toujours l'expression concrète à l'expression abstraite. -Exemples divers.

§ 1. Souvent aussi l'on se trompera, parce que les termes, dans la proposition, n'auront pas été bien exprimés: par exemple, soit A la santé, B la maladie, et C l'homme. Il est vrai de dire que A ne peut être à aucun

\$ 1. Voici le syllogisme entier logisme. Le voici : Il est nécessaire dans la première figure, Celgrent : qu'auenn malade ne soit bien por-Il est nécessaire que la santé ne soit tant : tout homme est majade ; Donc à aueune maladie : la maladie est à if est nécessaire qu'aucun homme ne tout homme; Donc il est nécessaire soit bien portant, conclusion fausse que la santé ne soit à aucun homme, qui résulte de la fausseté même de la conclusion fausse. Elle est modale majeure; car le malade n'est pas nénécessaire d'après les règles posées cessairement malade puisqu'il peut au chap. 9, \$2 .- Qui expriment la recouvrer la santé.-Si l'on ne fait disposition, c'est-à-dire, les termes parce changement, Si l'on garde jes abstraits de : maladie, santé .- Il n'y termes abstraits, la conclusion vraie gura plus de syllogisme, sous-en- est modale contingente : Il se peut tendu : apparent, c'est-à-dire qu'on que la santé ne soit à aucuu homme, verra sur-le-champ la fausseté du syl- et non point absoine.

B, car la santé n'est jamais à la maladie; et que B est à tout C, car tout homme est susceptible de maladie; donc il semblerait résulter de ceci que la santé ne saurait être à aucun homme. Le motif de cette erreur c'est que, dans l'énonciation, les termes n'ont pas été bien posés; car, en changeant les termes qui expriment la disposition, il n'y aura plus de syllogisme. Par exemple, qu'au lieu de : sauté, on mette : sain, et au lieu de maladie : malade ; dès lors il n'est plus vrai de dire qu'il n'est pas possible que sain soit à malade. Mais, si l'on ne fait pas ce changement, il n'y a plus syllogisme que du contingent, c'està-dire, de ce qui n'est pas impossible : et, en effet, il est possible que la santé ne soit à aucun homme. § 2. Cette erreur pourra se produire tout aussi bien dans la moyenne figure. Ainsi la santé ne peut être à aucune maladie, mais elle peut être à tout homme : donc la maladie n'est à aucun homme. § 3. Dans la troisième figure, la conclu-

§ 3. Cette erreur est régalement possible dans la seconde figure en c'esans: Il est nécessaire que la santé en es soit à aucune maladie : Il se peut que la santé soit à tout homme; Donc la maladie n'est à aucun homme il bonc la maladie n'est à aucun homme il en andadie n'est à aucun homme il en maladie n'est à aucun homme con écouvrira la fausseté de la majeure, ne prenant les termes solutraits santé, maladie, au lieu des termes solutraits santé, maladie ; ant leu des termes solutraits santé, maladie ; ant leu des c'elessais.

§ 3. Dans la troisième figure, il faut que le moyen soit sujet des deux termes. Les deux termes sont ici des contraires, le même sujet pourra bien les recevoir tour à ton: mais dans la conclusion lis ne pourront

être i'un à l'autre, c'est-à-dire que ia conclusion sera fausse avec les deux prémisses vraies; c'est qu'on anra pris les termes abstraits an lieu des concrets. Ainsi en Darapti : 11 se peut que la santé soit à tout homme : ii se peut que la maladic soit à tout homme; Donc il se pent que la santé soil à quelque maiadie, concinsion fausse. En remellant les termes concrets, le syllogisme sera vrai de tout point: It se peut que tout homme soit sain: il se peut que tout homme soit malade: Donc il se peut que quelque malade soit sain .- Remarque précédente. Plus haut, ch. 20, \$ 2, il a été établi que de deux prémisses contingentes dans la troislème figure, sorsion fausse est sous forme contingente; car la santé et la maladie, la science et l'ignorance, et en général les contraires, peuvent être à tout un même objet; mais il est impossible qu'ils soient jamais l'un à l'autre. Ceci, du reste, est contradictoire à une renarque précédente; çar l'on a établi que, quand plusieurs choses pouvaient être à une seule et même, elles pouvaient aussi être les unes aux autres.

§ 4. Il est donc clair que, dans tous ces cas, l'erreur ne résulte que de l'énoncé des termes, et qu'en permutant ceux qui expriment la disposition, il n'y a plus de conclusion erronée. Ainsi, il est évident que, dans les propositions de ce genre, il faut toujours substituer le dérivé de la disposition à la disposition elle-même, et prendre ce dérivé pour terme.

tait toujours une conclusion contingente, vraie comme elles; et ici la couclusion est fausse; c'est que les termes sont mai énoncés.

§ 4. En permutant ceux qui ex-

priment la disposition, c'est-à-dire, en prenant les adjectifs au llen des substantifs abstralts. — Le dérivé de la disposition... sain à santé, malade à maladie. Voir § 3.

## CHAPITRE XXXV.

Les termes ne sont pas toujours exprimés par un mot unique et spécial : les termes sont parfois des propositions tout entières. - Exemple.

- § 1. Il ne faut pas non plus prétendre trouver toujours pour les termes un mot spécial; car il est bien des notions qui n'ont pas de mots spéciaux; et alors il est fort difficile de résoudre de pareils syllogismes. On pourra donc se tromper parfois en recherchant ainsi un mot qui n'existe pas. Par exemple, on pensera qu'il y a syllogisme pour des propositions sans termes moyens. Soient deux angles droits représentés par A, B triangle, C isoscèle. A est à C par B, mais il est à B sans que ce soit par un autre terme; car le triangle vaut en soi deux angles
- f. 1. Les termes ne peuvent pas toujours être représentés par des mots distincts et uniques; ce sera parfois que les trois angles de jont triangle une proposition tout entière, une définition, qu'il faudra prendre pour proposition elle-même, qui sert ici terme. Ainsi dans ce syllogisme : Tout triangle a ses angles équiva- et en effet la géométrie la démonire. lents à deux droits ; l'isoscèle est un - Le moyen soit rendu , Le moyen triangle; Donc l'isoscèle a ses angles on les extrêmes, et en général les équivalents à deux droits. Il serait termes, soient exprimés complèteimpossible de prendre pour terme, ment, en un seul mot.

dans la majeure un mot unique; il faut prendre la notion tont entière sont égaux à deux droits. Or, cette de terme, pourrait être démontrée; droits : donc il n'y aura pas de moyen terme pour A B, qui est cependant démontrable. Ainsi, il est évident qu'il ne faut pas croire que le moyen soit toujours rendu par un mot distinct; parfois, c'est tout une proposition, comme dans l'exemple qu'on vient de citer.

#### CHAPITRE XXXVI.

Des cas que les termes doivent recevoir. - Règle générale : les termes pris isolément sont toujours au nominatif : dans les propositions, ils sont mis au cas que le sens de la pensée exige. - Syllogismes affirmatifs dans la première figure, avec divers cas dans les propositions. - Syllogismes négatifs dans les trois figures. - Remarques communes sux uns et aux autres.

§ 1. Quand on dit que le premier terme est attribué au moyen, et celui-ci au dernier terme, on ne veut pas dire que ces termes doivent toujours être attribués de la

vrai, que la proposition soit d'ailleurs les nuances de la pensée.

\$ 1. Quand on dit que le majeur affirmative ou négative; ainsi, Être est au moyen, et le moyen au mi- ou n'être pas altribué, recoit autant neur, il ne faut pas en conclure que de sens que être ou n'être pas. Eu de part et d'autre la forme de l'attri- effet l'on dit aussi bien : Telle chose bution soit la même. Ainsi l'attribut est telle autre chose, au nominatif, peut être au nominatif dans la ma- que telle chose est de telle autre ieure, et à tout autre cas dans la mi- chose, au génitif, ou enfin telle chose neure ; ou réciproquement. Ceci est est à telle autre chose, au datif, selon même manière : le premier au moyen, et celui-ci au dernier; observation qui s'applique également à la négation; mais autant de significations peut avoir le verbe : Être, et autant de significations vraies a cette expression : Telle chose est telle autre chose, autant en ont les expressions : Être et n'être pas attribué. 6 2. Par exemple, lorsqu'on dit : La notion des contraires est unique. Soit A la notion unique, et B les contraires réeiproques; A est alors à B; mais on ne prétend pas dire par là que les contraires sont une seule notion; on veut dire qu'on peut affirmer d'eux, avec vérité, que la notion qui les donne est unique. § 3. Tantôt il se peut que le premier soit attribué au moyen, et que le moyen ne puisse l'être au troisième. Par exemple, si : La sagesse est la science, et qu'il y ait : Sagesse du bien, la conclusion est qu'il y a : Science du bien. Mais le bien n'est pas du tout la science, c'est la sagesse. § 4. Tantôt le moyen

\$ 2. Voici d'abord un exemple pour l'affirmation : Quand on dit que la notion des contraires est unique, c'est-à-dire que, par cela seul qu'on connait l'un des contraires, on connali l'autre au même instant, on représente, dans cette proposition, la notion unique par A, et les contralres par B, en meltant ces deux termes au nominatif. Mals dans la proposition mise en forme, ils ne peuvent être posés ainsi, car alors on aurait : Les contraires sont une notion unique, tandis qu'on doit avoir au génitif: La notion des contraires est unique.

\$ 3. Après avoir appliqué la règle générale à une proposition isolée, il faut l'appliquer aux propositions dans le syllogisme.-Soit attribué, il faut ne pas perdre de vue que dans tout ce chapitre, être attribué est pris elliptiquement pour : être.attribué au nominatifet non point à un cas oblique. Dans ce syllogisme : La sagesse est science; or il y a sagesse du bien. Done Il y a science du bien , la majeure est formee d'un attribut direct au nominatif; la mineure et la conclusion sont formées d'attributs obliques au genitif. Ainsi la conclusion n'est pas du tout dans ce cas ; La science est bien ; mals la majeure scule a cette forme : La sagesse est science.

§ 4. Autre exemple d'un syllo-

terme est attribué au troisième, sans que le premier le soit au moyen. Par exemple, s'il y a : Science de tel objet quelconque ou de son contraire, et que le bien soit à la fois, et un contraire, et tel objet quelconque, la conclusion est : Il y a science du bien. Mais le bien n'est pas du tout la science, et pas plus tel bien que son contraire; mais c'est le bien seul qui est tout cela. 6 5. Parfois aussi il se peut que le premier ne soit pas attribué au moyen, ni celui-ci au troisième; le premier, du reste, pouvant se dire et pouvant ne pas se dire du troisième. Par exemple, quand l'on dit : S'il y a science de telle chose, il y a aussi genre de cette chose; or, il y a science du bien, la conclusion est : Done il y a genre du bien; mais ici aucun terme n'est attribué à un autre. Soit encore : La chose dont il v a science est aussi genre; or, il v a science du bien, la conclusion est : Donc le bien est aussi genre,

gisme qui diffère du précédent en ce que c'est la mineure, an lien de la majeure qui a un attribut direct; la majeure, ct la concinsion sont obliques. Voici les deux syllogismes, selon qu'on prend le bien, soit absolument, soit comme contraire d'un autre terme, qui serait le mal, par exemple: Il v a science d'un objet aucleonaue; or le bien est un objet quelconque : Done II y a science du bien. - Il y a science d'un contraire; or le bien est un contraire : Donc il y a science du bien. - La conclusion est: Il y a science du bien, au génitif, et non pas au nominatif : Le hien est la science : car c'est le bien seul avec : objet quelconque et : contraire, qui peut se mettre au nomi- marque du f. 3.

natif. — Est tout cela, c'est-à-dire : objet quelconque et contraire, au nominatif.

§ 5. Autre exemple où la majeure et la miseure et an inseure sont obliques; la conclusion, dans ce cas, est alors tanto directe, tanto oblique. Dans ce spinisjons, celle est divingue: Il y accience to il 17 a science da lhez: Done il y a science da les il y a science da sont genre; il y a science da les il y

Ainsi, le premier terme est attribué au derinier; mais ils ne sont pas attribués l'un à l'autre. § 6. Il faut raisonner de la même manière pour la négation; et quiand on dit que telle chose n'est pas attribuée à telle autre, on ne veut pas toujours dire que telle chose n'est pas telle autre chose, mais on veut dire, tantôt que telle chose n'est pas de telle chose, ou qu'elle n'est pas à telle chose. § 7. Par exemple: Il n'y a ni mouvement de mouvement, ni production de production; mais il y a mouvement et production du plaisir : donc le plaisir n'est ni production in mouvement. Ou encore: Il peut y avoir signe du rire, mais il n'y a pas signe du signe : donc le rire n'est pas signe. § 8. Et de même pour tous les autres cas où l'on refute la conclusion en montrant que le genre lui est attribué d'une façon quelconque. § 9. Soit encore, par

§ 6. Seconde partie de la règle, pour la négation, Voir § 1.

\$1.5 yliogismes on les deux premises sont obliques et la conclusion mises sont obliques et la conclusion directe: Il n'y a pas mouvement de mouvement; Il y a mouvement de plaisir: Done le plaisir n'est pas mouvement. — Il n'y a pas production de plaisir: Done le plaisir n'est pas production. Il y a signe du riest poutement. Il n'y a pas signe da signe: Done le rire n'est pas signe.

§ 8. Où l'on réfute la conclusion, c'est-à-dire, où la conclusion est négative et l'attribut niè, dans la seconde figure. — En montrant que le genre, Le genre signifie et le termo moyen, quí, dans la seconde figure, est attribué aux deux termes et joue en quélque sorte, par rapport à eux,

le rôle du genre par rapport aux espèces. Alexandre va même jusqu'à

peces. Accandre va menue jusque, croire qu'il y a ici une faute de la part des éditeurs, et il pense qu'il faudrait mettre : le mogen au lieu de : le genre. — D'une façon quelconque, c'est-à-dire, soit an nominailf, soit aux cas obliques. S 9. Volci un syllogisme de la troi-

sième figure, où les propositions sont obliques et la conclusion et la conclusion controller et la conficient et la conficient et la conficient et l'expession pour la Divinité de temps opportun; il y a occimient pur la Divinité : Done l'occasion pour la Divinité : Done l'occasion les propositions en forme, on les met aux cas divers que réclaime la pensée, commo on peut le voir dans les sucrepies précédents.

#### PREMIERS ANALYTIQUES.

exemple: L'occasion n'est pas le temps opportun; car l'occasion existe aussi pour Dieu, mais pour lui le temps ne peut être opportun, parce que la Divinité n'a jamais rien qui lui soit utile. Les termes sont ici : L'occasion, le temps opportun, et Dieu; mais la proposition doit être formée avec le cas convenable du nom.

§ 10. Nous disons donc, d'une manière générale et absolue, qu'il faut toujours mettre les termes à l'appellation directe des noms. Ainsi, l'homme, le bien, les contraires; et non pas; de l'homme, du bien, des contraires. Quant aux propositions, il faut y poser les divers cas qu'exige chaque mot, Ainsi, on dit : A cela, avec égal; de cela, avec double; cela, avec frappant ou voyant; ou même : Cet, avec homme, animal; ou enfin, l'on prend telle autre tournure que le mot demande dans la proposition

plus explicitement. - Ou mêma: conclusion est aussi à ce cas oblique; cet, avec homme, animal. Le masculin an lieu dn neutre, quand le mot est masculin au lieu d'être neu- que. Les termes isolés sont toujours re. En résumé, quand l'une des au nominatif.

164

\$ 10. Règle générale présentée prémisses est à un cas oblique, la quand les deux sont obliques, la conelusion est tantôt directe, tantôt obli-

## CHAPITRE XXXVII.

#### Examen des divers genres d'attributions.

Quand on dit que telle chose est à telle chose, et que telle chose est dite avec vérité de telle autre, ces expressions ont autant de sens qu'il y a de genres d'attributions, que ces attributions d'ailleurs soient restreintes ou absolues, simples ou complexes. Et de même

compris qu'il s'agissait ici des diverses attributions possibles, en suivant les dix catégories. D'abord, avec la catégorie de substance : L'homme est un être animé; avec coudées; avec celle de qualité : aussi comprendre, comme l'ont fait interprétations sont admissibles. tion sans la limiter : L'Européen est dans son livre : de l'Affirmation.

Genres d'attributions , Les com- blanc; - simples, comme lorsqu'on mentateurs grees ont, en général, dit : Le cygne est blanc. J'ai dû prendre ici ie mot simple au lieu d'absolu, qui est répété dans le texte. atin d'éviter la confusion. - Complexe, comme lorsqu'on dit: Le cygne est un animai blanc. - De même celle de quantité.; L'homme a trois pour la négation, c'est-à-dire qu'il faut considérer les divers genres L'homme est blanc, etc. On peut d'attributions, dans les propositions négatives, aussi bien que dans les quelques commentateurs latins, qu'il affirmatives. - Ceci du reste mérite, s'agit ici de la forme des attributions. Il ne faut pas enteudre par la qu'Asoit absolues, soit modales, néces- ristote va se fivrer iui-même à cet saires, contingentes, etc. Les deux examen. Il le recommande seulement aux iogiciens; la suite le fait Restreintes, Comme lorsqu'on res- bien voir. Ce sujet d'ailieurs a été treint l'attribution à une partie : Le traité, comme le remarque Aiexannègre a les dents hianches; - abso- dre, dans l'Herméneia; et Théolues, comme lorsqu'on fait l'attribu- phraste l'avait exposé tout au long pour la négation. Ceci, du reste, mérite un examen et une détermination plus précises,

## CHAPITRE XXXVIII.

Des termes redoublés : il faut toujours dans l'analyse les confondre dans le majeur et non dans le moyen. - Exemples divers, - Syllogismes avec ou sans termes redoublés. - Rapports du moven au mineur, quand le moven est redoublé ou qu'il ne l'est pas. - Exemples.

- § 1. Toute notion redoublée dans les propositions doit être jointe au premier extrême, et non point au moven. § 2. Par exemple, si l'on concluait en syllogisme
- gisme, on trouve uue notion redoude ses parties, et ne pas la joindre au jeure et dans la conclusion? C'est au tion redoublée pe doit pas s'entendre deux propositions. L'exemple du neur: instice, et pour moyen : bien .a snivant i'indique assez.
- gisme : li y a cette science du bica est un bien : Donc ii y a cette science a cette science du bien qu'il est bien ;
- \$ 1. Lorsqu'en cherchant à déga- de la justice qu'elle est un bien. ger par l'analyse les termes du svilo- Quels sont ici les termes vrals du syllogisme? quel est celui des trois biée, il faut la confondre dans le ma- auquel li faut rapporter cette notion : jeur, en i'y réunissant comme une qu'il est bien , redoublée dans la mamoyen non pius qu'au mineur. No- majeur; de sorte qu'on aura pour majeur : Science qu'il est bien ou ici do moven qui est répété dans les science en tant que bien ; pour mi-C'est ainsi qu' se fait la résolution,
- \$ 2. Soit par exemple ce syllo- Elle n'aurait pas lieu si l'on jolgnait ja notion redoublée soit au mineur, qu'ii est bien (e'est-à-dire, on sait soit au moyen; car aiors on aurait ce du bien qu'il est bien ) ; or la justice syllogisme qui est un non-sens : Il y

qu'il y a cette science de la justice qu'elle est un bien, il faudrait placer : Ou'elle est un bien ou en tant qu'elle est un bien, avec le premier extrême. Soit A, par exemple, la science que telle chose est un bien. B le bien, et C la justice. A peut être, avec vérité, attribué à B: car l'on sait du bien qu'il est le bien : mais B peut être avec une égale vérité attribué à C : car la justice est ce qui est le bien ; et c'est ainsi que se fait la résolution du syllogisme. Mais si c'est à B qu'on joint : Qu'elle est un bien, l'assertion n'est plus vraic. Il sera bien vrai que A est attribué à B; mais il ne le sera pas du tout que B le soit à C; car attribuer à la justice que le bien est le bien, c'est une erreur et un non sens, § 3. Même remarque si l'on prétendait démontrer qu'une chose salubre peut être connue en tant que bien; que le bouc-cerf est intelligible en tant que n'étant pas; ou enfin, que l'homme est mortel en tant que sensible. C'est que, en effet, dans tous les cas où l'on ajoute quelque chose à l'attribution, il faut joindre la notion complexe au majcur.

or la instice est un bien en tant que blen, mineure inintelligible qui empêche toute conclusion. L'erreur vient de ce ou'on anraît pris : bien en tant que bien, pour moven, au lieu de prendre ; bien , absolument. § 3. Voici les syllogismes entiers dont Aristote ne donne ici que les conclusions : Le bien peut être connu en tant que bien; or le salnbre est bien : Donc le salubre peut être connu en tant que blen. Icl le ma-

jeur doit être avec la notion redou-

blée : Connu en tant que bien ; le mi-

l'on joignait la notion redonblée au mineur ou au moyen, la conclusion ne seralt plus possible - Le nonêtre est intelligible en tant que nonêtre : le bouc-cerf est un non-être : Donc ie bouc-cerf est intelligible en tani que non-être : majeur, inteiligible en tant que non-être : non-être. moyen : bouc-cerf, mineur. - Tout être sensible est mortel en tant que sensible : l'homme est un être sensible; Donc il est mortel en tant que sensible : majeur, mortei en tant que sensible : moven, sensible : mineur, neur, salubre; le moyen, bien. Si bomme.

§ 4. La position des termes ne reste pas la même. quand on met dans le syllogisme des notions absolues, et quand on limite la notion par une restriction quelconque, de nature on d'étendue; par exemple, quand l'on conclut que le bien est connaissable, et que l'on conclut d'une chose qu'on peut connaître d'elle qu'elle est un bien. § 5. Si l'on démontre d'une manière absolue que le bien est connaissable, chose sera le terme moyen. § 6. Mais si l'on démontre que l'on peut connaître d'une chose qu'elle est un bien, il faut alors prendre pour moven cette chose spéciale. Soit A la connaissance que cette chose est telle chose; B cette chose même, et C le bien. On peut attribuer, avec vérité, A à B, car on sait de telle chose qu'elle est telle chose; mais on peut attribuer aussi B à C, car C est cette chose même : de sorte que A sera aussi à C; et l'on saura donc du bien qu'il est bien; car la chose spéciale était le signe même de

dans l'exempie cité plus bas dans ce paragraphe: Le bien est connaissable. - Restriction quelconque, Comme dans l'antre exemple : Telle chose connaissable est un bien : connaissable est une limite de chose, qui n'est point alors pris absolument. § 5. Toute chose est connaissable; ie bien est une chose : Done ie bien

est connaissable. \$ 6. Voicl le sens de ce \$ qui est fort obscur: Quand la conclusion est absolue, le moyen est absolu luimême, et il suffit qu'ii puisse servir de sujet au majeur; quand la conconclusion est fimitée, restreinte, le moyen doit avoir aussi une limite ment.

\$ 5. Des notions absolues, Comme qui rende vraie l'attribution qu'on lui fait du majeur. Le syllogisme dont Aristote indique ja conclusion, pourrait être construit ainsi : li y a science du désirable qu'il est désirable; or le bien est désirable : Done il y a science du bien qu'il est déstrable; ou , en d'autres termes : Il y a science du bien qu'il est blen; car désirable est le signe substantiei de bien, e'est-a-dire que l'essence même du bien c'est d'être désirable. La chose speciale est ici : désirable : B est désirable, C est je bien : A, la connaissance que la chose est désirable, Best moyen. Le moyen et le mineur se confondent essentieilePessence. § 7. Mais si l'on prenait chose pour moyen terme, et qu'on joignit au majeur, chose, pris absolument, et non pas la chose spéciale, on conclurait syllogistiquement, non pas qu'on sait du bien qu'il est bien, mais seulement qu'il est. Soit, par exemple: A la connaissance que la chose est, B la chose, et C, le bien. § 8. Il est donc évident que c'est ainsi qu'il faut disposer les termes dans les syllogismes limités.

## CHAPITRE XXXIX.

Changements de mots utiles à l'analyse. - Exemple.

§ 1. Parfois aussi, il faut faire permuter les termes de mêter valeur, soit les mois avec les mots, les propositions avec les propositions, soit un mot avec une proposition; et prendre toujours un mot à la place d'une proposition entière; car on peut alors plus facilement dégager les termes. § 2. Ainsi donc, s'il n'y a aucune diffé-

<sup>§ 7.</sup> Voici le syllogisme entler: Il y a science d'une chose qu'elle est une chose; le blen est une chose: Donc il y a science du bien qu'il est une chose; ou qu'il est.

<sup>§ 8.</sup> Limités, c'est-à-dire, où l'attribut n'est pas pris d'une manière absolue.

<sup>§ 1.</sup> Pour découvrir plus alsément les termes vrais du syllogisme, il peut être utile de substituer parfois un mot à un autre, une proposition à une proposition, et plus ordinairement encore un mot unique à une

proposition entière.

§ 2. Essentiellement supposable,

rence à dire, ou que le supposable n'est pas le genre du probable, ou bien que le probable n'est pas essentiellement supposable, attendu que le sens est le même; au lieu du jugement entier, d'abord énoncé, il faudra prendre comme termes : supposable et probable.

#### CHAPITRE XL.

Règle des articles dans l'analyse,

§ 1. Mais comme ce n'est pas du tout la même chose de dire : Le plaisir est un bien, et de dire : Le plaisir est le bien, il faut soigneusement faire cette distinction pour les termes : et si le syllogisme est : Le plaisir est le bien, il faut prendre pour terme : le bien. Si l'on dit au

mot à mot : n'est pas ce qu'est supposable. Au temps d'Alexandre d'Aphrodise, cette règle de logique étalt contestée: et en effet il est des casoù la réduction, à une proposition plus simple, à une expression plus concise, peut causer de l'obscurité, C'est au discernement du logicien général utile et de facile application. due, ou avec une limitation.

§ 1. Il faut, dans la décomposition des termes, faire attention aux articles qui modifient complètement le sens. Cette règle s'applique fort blen à la langue française, et à toutes celles qui , comme elle et la langue grecque, ont des articles. En latin, cette règle, qui ne seralt pas de décider, selon les divers cas, s'il moins utile, devrait être exprimée fant préférer la proposition explicite d'une autre manière; car il faudrait à la proposition réduite. La règle don-toujours examiner avec soin si le née dans ce & n'en est pas moins en terme est pris dans toute son étencontraire qu'il est un bien, il faut prendre : un bien. Et de même pour tous les cas analogues.

## CHAPITRE XLI.

Importance du signe de l'universalité pour l'analyse: positions.—
De l'utilité des lettres dans les explications logiques : imitation
de la méthode des géomètres : la substitution des termes réels
aux formules littérales ne peut mener à l'erreur.

- § 1. Il n'y a point d'identité, ni pour le fond ni pour la forme, entre ces deux expressions: A est à toute la chose à laquelle est B, et A est à toute la chose à laquelle, tout entière, est B; car il se peut fort bien que B soit à C, sans qu'il soit cependant à tout C. Soit, par exemple B, quelque chose de beau: C, blanc. Si quelque chose de beau est à quelque chose de beau est à quelque chose de beau est à danc; mais, peut-être, ne l'est-il pas de dire qu'il est à tout ce qui est blanc. § a. Si donc, A est à B,
- § 1. A laquelle est B.—A laquelle tout entière est B, Dans le premier cas on obtient deux propositions, avec majeure universelle affirmative, et mineure indéterminére, ce qui donne un syllogisme de la première figure en Darit. Dans le second, la majeure et la mineure sont toutes

les deux universelles affirmatives, et le syllogisme est alors en Barbara.—
Il se peut fort bien, Dans le premier cas la proposition est indéterminée : dans le second, elle est universelle.
§ 2. Si donc A est à B, c'est-à-

donne un syllogisme de la première § 2. Si donc A est à B, c'est-àfigure en Darii. Dans le second, la dire, si la majeure est indéterminée majeure et la mineure sont toutes et non pas universelle.—Soit que B

mais non pas à tout ce dont B est dit, soit que B soit à tout C, ou spécialement à quelque C, non sculement il n'est pas nécessaire que A soit à tout C, mais encore il n'est pas du tout à C. § 3. Si A est à toute la chose de laquelle tout entière B est dit avec vérité, il en résultera que A est attribué à toute la chose à laquelle tout entière B est attribué. § 4. Si, pourtant, A est dit de la chose dont tout entière B est dit, rien n'empêche que B ne soit à C, auquel tout entier A n'est pas, ou auquel même il n'est pas du tout. § 5. On voit donc, avec trois termes, que cette expression: A est attribué à toute la chose à laquelle est attribué B, veut dire que A est attribué à toutes les choses auxquelles B est attribué, Si B est attribué à toute la chose, A le sera aussi; et si B n'est pas attribué à toute la chose, il n'est pas nécessaire que A l'y soit non plus.

§ 6. Il ne faut pas croire, du reste, que jamais cette

soit à tout C ou seulement à quelque C, c'est-3-dire, soit que la mineure soit universelle ou particulière; c'est siors le mode inutile IA ou le mode inutile II, Voir plus haut, cb. 4, §§ 15 et 22. De l'une ou l'au-

tre façon, le syllogisme est impossible.

§ 3. Le syllogisme alors a la majeure universelle affirmative, la mineure de même : et il est en Bar-

6 4 1. Le syllogisme alors a la majenre indéterminée, la mineure universelle, toutes deux affirmatives. C'est le mode inutile IA, indiqué b. 4, 8 15, c'est-à-dire, que le syl-

logisme n'est pas possible.

sel- § 5. Avec trois termes, littéraux mi- ABC.

8 6. Exposition des termes, c'està-dire, la représentation sensible des termes par des lettres. On a vu un peu plus haut, eh. 6, 8 15, et eb. 8, que l'exposition des termes se prenaît dans un sens plus général, el qu'exposer un terme, c'etait d'un terme universel en tirer un partieufier, d'un plus étendu en tirer un moins elendu. Ici exposer les termes, c'est les mettre sous forme visible, c'est-à-dire, sous forme littérale. La pensée est du reste fort claire.-Nous n'appliquons pas ensuite ce que nous trouvons ainsi, e'est-à-dire, nous n'appliquons pas exposition des termes puisse nous conduire à l'erreur; car nous n'appliquons pas ensuite ce que nous trouvons ainsi; mais nous imitons le géomètre qui suppose que telle ligne a un pied de long, qu'elle est droite et qu'elle est sans largeur, bieu qu'il n'en soit rien, sans se servir du tout de ces suppositions pour en tirer des raisonnements. En général, toutes les fois qu'on ne rapporte pas un terme à un autre, comme le tout à sa partie, ou comme la partie à son tout, on ne peut arriver, quoi qu'on fasse, à rien démontrer : car alors il n'y a pas de syllogisme. Nous avons donc ici recours à l'exposition des termes en parlant à l'élève, comme nous en appellerions au témoignage de ses sens; mais nous ne disons pas qu'il soit impossible de faire une démonstration sans ce secours, comme il serait impossible de faire un syllogisme sans les propositions dont on le tire.

les formules elles-mêmes qui nous sont ainsi données; mais nous appliquons les règles dont ces formules ne sont que l'expression. Le géométre, non plus, ne demontre rien en partant de la forme reelle et visible des figures, qu'il trace sur le tableau : il démontre uniquement d'après les axiômes ou les théorèmes Comme le tout à la partie, Voilà, guement de la syllogistique.

sous une autre forme, le principe suprême du syllogisme : De Continente et de Contento. C'est delà presque la formule scholastique dont on a eu tort de faire honneur à Leibnitz, mals dont il a du moins reconnu la justesse et la profondeur. Veir ch. 4. S 2. - A l'élève . Ceci semblerait prouver que c'est Aristote lui-même dont ces figures sont l'expression.- qui a institué dans l'école l'ensei-

## CHAPITRE XLIL

Analyse des Syllogismes composés : les conclusions peuvent appartenir à diverses figures.

- § 1. N'oublions pas que, dans un même syllogisme, toutes les conclusions n'appartiennent pas à la même figure; mais que l'une a lieu par celle-ci, et l'autre par celle-là. Il en résulte que c'est aussi de cette manière qu'il faut faire les résolutions. § 2. Toutes les conclusions ne se trouvent pas dans toutes les figures; mais chaque figure ayant des conclusions qui lui sont propres , la na-
- \$ 1. Dans un même syllogisme, sous-entendu : composé; car si le syllogisme était simple, il n'aurait dire, en cherchant dans diverses fiqu'une conclusinn .- Toutes les conclusions, le sorite qui est le plus pour les syllogismes composés ; et dans un syllogisme qui presente trois on quatre conclusions successives, figure, l'une peut être obtenue par peine la figure.

tel mode, l'autre par un mode différent. - De cette manière, c'est-àgures.

§ 2. Chaque figure ayant des conordinaire des syllogismes composés, clusions qui lui sont propres. Vair a toutes ses conclusions dans la plus haut, ch. 26. La première figure première figure, en Barbara. Mais seule présente les quatre espèces ceci n'est pas une règle générale possibles de conclusions : la seconde n'a pas de conclusion affirmative : la troisième n'en a pas d'universelle. -Dans quelle Agure il faut la cherl'une peut être dans la première fi- cher, Il faut joindre à la nature de gure, l'autre dans la seconde, etc., la conclusion, la position du moven, ou blen toutes étant dans la même ch. 32, \$ 10; et l'on reconnaîtra sans ture de la conclusion indiquera toujours dans quelle figure il faut la chercher.

## CHAPITRE XLIII.

Dans la réfutation des définitions, l'analyse ne doit s'attacher qu'au terme contesté. - Exemple.

Quand il s'agit d'argumenter contre une définition, et que les arguments ont porté sur un des éléments de la définition, il faut prendre comme terme cet élément unique, et non pas la définition tout entière; car alors on sera beaucoup moins embarrassé de la prolixité des détails. Par exemple, si l'on a démontré que l'eau est un liquide potable, il faut prendre uniquement pour termes: potable et eau.

- D'argumenter contre une défi-Cette dernière devient alors le terme tacher qu'à celle de potable.

sur lequel l'analyse et la réfutation mition, Quand on réfute une delini- doivent porter. Ainsi, dans l'exemtion, il faut, pour faire l'analyse, ple cité, si l'on admet que l'eau soit négliger la partie de la définition un liquide, mais que l'on conteste qu'on admet, et s'attacher unique- qu'elle soit potable, il faut laisser de ment à la partie que l'on conteste. côte la qualité de liquide, et ne s'at-

#### CHAPITRE XLIV.

L'Analyse est inapplicable aux Syllogismes par réduction à l'absurde et à tous les Syllogismes hypothétiques.

§ 1. Il ue faut pas non plus essayer d'analyser les syllogismes hypothétiques; car on ne le pourrait avec les données initiales, puisqu'ils concluent, non point par syllogisme, mais seulement par suite d'une convention

ostensivement; elle s'appuie uniquement sur une convention prelien Darapti : Le salubre et l'insalu- tiale serait alors vraie.

\$ 1. La conclusion d'nn syllogis- bre n'ont pas les mêmes qualités; me hypothétique ne s'obtient pas or, salubre et insalubre sont des contraires: Donc quelques contraires n'ont pas les mêmes qualités. La minaire, par laquelle ou suppose que supposition a été démontrée ; et, par si telle chose est démontree, telle cela seuf d'après la convention, la autre le sera également. Par exem- conclusion principale l'est aussi : La ple, voici une convention prélimi- notion des contraires n'est pas uninaire: Si les contraires ont une scule que. Mais cette démonstration ne et même qualité. la notion des con- résulte pas d'un syllogisme ; elle rétraires sera unique (e'est-à-dire, sulte uniquement de l'hypothèse, et qu'on en acquierra la connaissance elle ne peut être ramenée à aucune en une scule et même fols). Ceci po- figure par l'analyse, -On prouverait sé, on prouve, par syllogisme osten- du reste la majeure : Le salubre et sif, que certains contraires n'ont pas l'insainbre n'ont pas les mêmes quaune seule et même qualité, et pre- lités, par réduction à l'absurde ; car nant pour moven terme les contrai- la contradictoire ménerait à cette res salubre et Insalubre, on demon- conclusion, évidenment inadmissitre qu'lis ont des qualités toutes ble, que le sainbre et l'insalubre différentes. Le syllogisme est alors sont identiques. La proposition iniadmise des deux côtés. Par exemple, si après avoir supposé que , la puissance des contraires n'étant pas unique . la notion qu'on en acquiert n'est pas unique non plus, l'on démontre qu'il y a plus d'une puissance des contraires, du salubre et de l'insalubre par exemple, parce que, autrement, une seule et même chose pourrait être à la fois salubre et insalubre; on a bien démontré que la puissance des contraires n'est pas unique : mais on n'a pas encore démontré que leur notion ne l'est pas; et, cependant, il y a nécessité d'en convenir: mais ce n'est pas par syllogisme; c'est seulement par hypothèse. On ne peut donc résoudre ce dernier syllogisme : mais on peut résoudre l'autre syllogisme, concluant qu'il n'y a pas une puissance unique des contraires; car c'est bien là un syllogisme réel, tandis que l'autre n'est qu'une hypothèse. § 2. Même raisonnement pour les syllogismes qui concluent par réduction à l'absurde; on ne peut davantage les résoudre. Seulement on peut résoudre la conclusion elle-même qui est absurde, parce qu'elle est démontrée par un syllogisme; mais on ne peut le faire pour l'autre conclusion, qui n'est obtenuc qu'hypothétiquement, § 3. Ces syllogismes différent des précédents en

sée, puisqu'elle n'est obtenue que par bypothèse.

§ 3. La différence des syllogismes par réduction à l'absurde et des syllogismes hypothètiques, c'est que dans ceux-c'i li y a une condition preliminaire, une convention, placée ordinairement dans la majeure, tandis que pour les premiers, il o'es pus besoin de convention antérieure.

<sup>§ 9.</sup> La règle précédente s'applique aux syllogismes concluant par réduction à l'absurde, qui ne sont, comme on l'a vu, ch. 32, § 9, qu'une partiedes syllogismes hypothètiques. La conclusion absurde s'oblient par syllogisme, et co syllogisme peutaions ètre soumis à l'analyse : mais la contradictire vraile, c'està-d-ilre, la c

ce que, dans ceux-ci, il fant faire une convention à l'avance pour tomber ensuite d'accord; on convient. par exemple, que si l'on démontre qu'il n'y a qu'une puissance des contraires, on aura démontré qu'il n'y a non plus, pour eux, qu'une notion. Mais, dans les autres syllogismes, on s'accorde sans même avoir rien convenu préalablement, parce que l'erreur est de toute évidence; et que, si, par exemple, l'on suppose le diamètre commensurable, il en résulte que l'impair est égal au pair. § 4. Il est encore beaucoup d'autres syllogismes qui concluent par hypothèse, et qu'il faut examiner et expliquer nettement. Nous dirons plus loin quelles en sont les différences et quelles sont toutes les manières dont les syllogismes hypothétiques peuvent se former. Pour le moment, bornons-nous à savoir qu'il n'est pas

nant, soit pour majeure, soit pour mineure, la contradictoire de celle qu'on nle, est si évidemment impossible au'on doit eu reconnaître l'absurdité, et admettre par cela seul la vérité de la contradictoire.-Il en résulte que l'impair est égal au pair. Voir cette demonstration, ch. 24, \$1. \$ 4. Plus loin, Cette partie du

travail d'Aristote a sans doute péri, elle n'existait deià plus au temps d'Alexandre; mais peut-être aussi n'a-t-elle jamais été composée. Voir plus haut, ch. 29, § 7. Ce chapitre suffit a prouver qu'Aristote a distiugne très-nettement les syllogismes par l'absurde, des syllogismes hypotion est tout à fait pour lui ce qu'elle deux derniers.

La conclusion qu'on obtient en pre- est ponr nous. Quelques logiciens modernes ont cru à tort que les syllogismes par hypothèse, d'hypothèse, étaient uniquement, dans Aristote, les syllogismes concluant par réduction à l'absurde ; il n'en est rien. Pour ce chapitre, comme pour les précédents, j'al eru devoir sulvre la division generalement admise par les éditeurs : mais une simple lecture suffit évidemment pour convaincre que cette division n'est pas à l'abride toute critique. Il est plusieurs de ces petits chapitres, bien que le sujet en soit distinct, qui auraient pu sans aucun inconvenient être reunis. Mals ce chapitre xxiv doit être distingue des precedents; il thétiques. Cette dernière dénomina- forme un tout à part, ainsi que les possible de résoudre cette espèce de syllogisme; nous en avons dit le motif.

### CHAPITRE XLV.

Analyse d'une figure dans l'autre. - Analyse des Syllogismes de la première figure dans la seconde et réciproquement -Analyse des Syllogismes de la première figure dans la troixième et réciproquement - Analyse des Syllogismes de la seconde figure dans la troisième et réciproquement. - Exceptions diverses.

§ 1. Toutes les conclusions qui se démontrent dans plusieurs figures, du moment qu'elles sont prouvées syllogistiquement dans l'une, peuvent aussi être ramenées

elusion universelle affirmative qui \$4, et ch. 5 et 6.

\$ 1. On peut, par l'analyse, ra- fasse exception. On ne l'obtient que mener une conclusion, soit à l'une dans la première figure. Cette théorie soit à l'autre des trois figures, quand se rattache donc à la théorie de la cette conclusion peut être obtenue conversion exposée plus haut, ch. 3, dans plusieurs figures. Ainsi la con- et à celle des syllogismes complets clusion universelle negative s'ob- et incomplets; mais il ne faut pas tient dans la première et dans la du tout la confondre avec ces deux seconde : la particulière affirmative autres théories. Du reste tout ce qui dans la première et la troisième : la va suivre dans ce chapitre est trèsparticulière négative dans les trois. facile à comprendre, quand on con-Voir plus haut, ch. 26, § 2 et suiv. nait bien le mecanisme des mots L'analyse ramènera donc ces trois techniques Barbara, Celarent, et le conclusions, à celle des figures sens special de toutes les lettres qui qu'elle voudra. Il n'y a que la con- les composent. Voir plus haut, ch. 4, syllogistiquement à l'autre. Par exemple : la conclusion privative, dans la première, peut être ramenée à la seconde; et la privative, dans la figure moyenne, à la première. Ceci, cependant, s'applique, non pas à tous les syllogismes, mais seulement à quelques-uns; c'est ce que la suite montrera clairement. § 2. Si A, en effet, n'est à aucun B, et que B soit à tout C, A n'est à aucun C. C'est la première figure; et, si l'on convertit le privatif, on aura la figure moyenne; car B n'est à aucun A, mais il est à tout C. § 3. Et, de même, si la conclusion, au lieu d'être universelle, est particulière; si, par exemple, A n'est à aucun B, et que B soit à quelque C; car, en convertissant la proposition privative, on obtiendra la figure moyenne.

§ 4. Parmi les syllogismes de la seconde figure, les

- La conclusion privative universelle E est dans Celarent de la première figure, qui se ramêne à Cosare de la seconde, comme Cesare el Camestres de la seconde se raménent à Celarent de la première. -Non pas à tous les syllogismes, On verra par le détail qui suit que les deux modes Baroco et Brocardo ne penyent être ramenés à une figure autre que la leur : Barbara ne peut non plus se trouver que dans la première. Cette condition de ces trois modes est indiquée par l'identité de l'initiale B. - Il ne faut pas perdre de vue dans tout ce chapitre que, en general, la seconde figure vieut de la première par la conversion de la majeure; et la troisième, par la conversion de la mineure : la seconde se change en la troisième par la conversion des deux propositions.

Il faut ajouter aussi, dans certains cas, la transposition des prémisses, comme pour Camestres ramené à Celarent.

§ 2. Syliogisme en Celarent de la première ligure, ramené à Cesare de la seconde, par conversion simple de la majeure.

§ 3. Syllogisme en Ferio, de la première, ramené à Festino de la seconde, par conversion simple de la majeune. — Celarent et Perio sont les deux seuls modes de la première figure qui puissent passer dans ausconde. Barbara ne passe dans aucune, et Darfi ne peut passer que dans la Irol-lème, puisque la seconde na que des oncelusions négatives.

n a que des concussons negatives. § 4. Dans les modes de la seconde figure, Cearre et Camestres, c'està-dire, les universels, passent tous deux à la première : des deux parti-

universels peuvent être ramenés à la première, et l'uu des deux seulement, parmi les syllogismes particuliers. § 5. Soit A à aucun B, mais à tout C. Le privatif étant converti, on a, par la première figure, que B n'est à aucun A, et que A sera à tout C. § 6. Si l'affirmatif est joint à B, et le privatif à C, il faut prendre C comme premier terme : car il n'est à aucun A. et A est à tout B: donc C ne sera à aucun B: et B ne sera non plus à aucun C, puisque le privatif se convertit. § 7. Si le syllogisme est particulier, et que le privatif soit joint à l'extrême majeur, on le ramènera à la première figure. Par exemple : si A n'est à aucun B, mais qu'il soit à quelque C; le privatif étant converti, on aura la première figure : car B n'est à aucun A, mais A est à quelque C. § 8. Quand c'est l'affirmatif qui est joint à l'extrême majeur, il n'y a pas de résolution possible. Par exemple, si A est à tout B, mais non à tout C; car A B n'admet pas de con-

cullers. Festino y passe : Baroco n'v passe pas, parce que la mineure O n'a pas de conversion possible. § 5. Syllogisme en Cesare de la

seconde figure, ramené à Celarent de la première, par conversion simpic de la majeure. Voir dans ce ch., \$ 2. et ch. 5. \$7.

la seconde figure, ramené à Celarent de la première, par conversion simple de la mineure et transposition des prémisses; ce qu'Aristote indique en disant : il faut prendre C pour premier terme, c'est-à-dire, pour maieur. La conclusion doit alors anssi être convertie simplement. Voir ch. 5. \$ 8.

\$ 7. Si le sullogisme est particulier, et négatif, puisqu'il n'y a que des conclusions négatives dans la seconde figure. -- Syllogisme en Festino, de la seconde figure, ramené à Ferio de la première, par conversion simple de la majeure, comme plus haut dans ce ch., \$3, c1 ch. 5. § 6. Syllogisme en Camestres de § 15, où sont indiquées les règles de

la seconde figure.

& 8. Syllogisme en Baroco, qui ne peut se ramener à aucnne autre figure; car la majeure universelle affirmative ne pouvant se convertir qu'en particulière, et la mineure étant déjà particulière, on aurait deux particulières, ce qui rend tont syllogisme impossible : et la version; et il n'y a pas de syllogisme, même quand on fait la conversion.

§ 9. De même, les syllogismes de la troisième figure ne peuvent pas tous être résolus dans la première, mais tons ceux de la première le seront dans la troisième. § 10. Soit, en effet, A à tout B, et B à quelque C. Puisque l'affirmatif particulier se convertit, C sera à quelque B, mais A était à tout B; et c'est la troisième figure. § 11. De même, quand le syllogisme est privatif; car la proposition particulière affirmative se convertit; et A n'est à aucun B, mais C sera à quelque B.

§ 12. Quant aux syllogismes de la dernière figure, un seul ne se résout pas dans la première; c'est quand le privatif n'est pas universel; mais tous les autres peuvent s'y résoudre. § 13. Ainsi, que A et B soient attribués à

mineure particullère négative ne peut pas non plus se convertir. Voir ch. 2, 8 5, et ch. 5, 8 16. - AB

n'admet pas de conversion, Sousentendu, simple; car elle admet une conversion particulière qui ne peut être ici d'aucune utilite; ce qu'Aristote exprime en disant ; même

quand on fait la conversion. 8 9. Ne peuvent pas tous, En effet Brocardo est excepte par la mêmo raisou que Baroco, \$ 1 c1 \$ 8. - Tous ceux de la première , L'ex-

pression de tous est peut-être trop générale, puisque Barbara ne passant dans aucuue ligure, ue passe pas dans la troisième, et que Celarent ne passe que dans la seconde. Ainsi, sur quatre modes, deux seulement passent à la troisième figure.

première figure, ramené à Datisi de la troisième, par conversion simple de la mineure.

ß 11. Syllogisme en Ferio de la première, ramené à Ferison de la troisième , par conversion simple de

§ 12. Brocardo est le seul mode de la troisième figure qui ne passe pas à la première, \$5 t, 8, 9 .- Quand le privatif n'est pas universel, c'està-dire, quand la mineure est partieulière négative.

§ 13. Syllogisme en Darapti de la troisième figure, ramené à Darii de la première, par conversion particulière de la majeure. - Avec l'un et l'autre extrême, c'est-à-dire, tantôt avec l'un , tantôt avec l'autre. Darapti, Disamis, mals non pas avec \$ 10. Syllogisme en Darii de la tous les deux à la fols. Voir ch. 6, 5 6,

tout C, C sera converti particulièrement avec l'un et l'autre extrême; donc, il sera à quelque B. Alors on aura la première figure; car A est à tout C, et C à quelque B. § 14. Et si A est à tout C, et B à quelque C, le raisonnement sera le même; car B se convertit relativement à C. § 15. Mais si B est à tout C, et A à quelque C, B doit être pris comme premier terme; car B est à tout C, et C est à quelque A; de sorte que B est à quelque A; et, comme le particulier se convertit, A sera aussi à quelque B. § 16. Si le syllogisme est privatif, les termes étant universels, il faut le traiter de même. Ainsi, soit B à tout C, et A à aucun C, C sera donc à quelque B, et A ne sera à aucun C; et alors C sera le moyen terme. § 17. Et, de même, si le privatif est universel, et que l'affirmatif soit particulier; car A ne sera à aucun C, mais C sera à quelque B. § 18. Si le privatif est pris particulièrement, il n'y aura pas de résolution possible. Par

§ 14. Syllogisme en Datisi de la troisième figure, ramené à Darii de la première, par conversion simple de la mineure. Voir ch. 6, § 13.

3 (3. B est à tout C, c'est is mineure. — Sylogisme en Disamis de la troisième figure, rannen è Dansi de la première, par conversion simple de la majeure et de la conclision, et par transposition des prèmisses; ce qu'Aristote exprine en disant: B dott être pris pour premier terme, on majeur. Voir chap. 6,

\$ 16. Les termes étant universels, c'est-à-dire, les deux propositions étant universelles négatives. — Syliogisme en Felapton de la troisième figure, ramené à Ferio de la première, par conversion simple de la mineure. Voir ch. 6, § 7.

§ 17. Si le privatif est universel, c'est-à-dire, si la majeure est universelle négative. — Syliogisme en Ferizon de la Iroisième figure, ramené à Ferio de la première, par conversion simple de la mineure.

Voir ch. 6, § 17. § 18. Si le privatif est pris particulièrement, C'est-à-dire, si la majeure est particulière négative. — Syllogisme en Brocardo qui ne se résout dans aucune autre figure. Voir

plus haut, \$\$ 1, 8, 9, 12.

exemple: si B est à tout C, et que A ne soit pas à quelque C; ear B C étant converti, les deux propositions seront particulières. § 10, Il est évident aussi que, pour résoudre ces deux figures l'une dans l'autre, il faut convertir dans chaeune d'elles la proposition qui est jointe à l'extrême mineur. Cette proposition, une fois changée de place, le passage d'une figure à l'autre peut se faire.

§ 20. Des syllogismes de la figure movenne, l'un se résout dans la troisième, l'autre ue s'y résout point. § 21. Quand l'universel est privatif, il s'y résout; car, soit, par exemple: A à aucun B, mais à quelque C; les denx extrêmes se convertissent de même, relativement à A, de sorte que B n'est à aucun A, et C est à quelque A; à est alors pris pour moyen. § 22. Mais quand A est à tout B, et qu'il n'est pas à quelque C, il n'y a pas de résolution possible; car aucune des deux propositions ne devient universelle par la conversion. § 23. Les syllogismes de la troisième figure seront aussi résolus dans la moyenne, quand le privatif est universel. Par exemple: Sì A n'est

§ 19. Ces deux figures, la première et la troisième. — La proposition jointe à l'extrême mineur, c'est-à-dire, la mineure. — Une fois changée de place, il faut parfois recontir à la transposition des prémisses, comme pour Disamis. § 15.

§ 20. Des syllogismes de la figure moyenne, il n'est question ict que des deux particuliers, puisque la troisième figure n'admet pas de conclusion universelle. — L'un se résout, c'est Festino, l'autre ne se résont pas, c'est Baroco. §§ 1, 8.

\$ 21. Quand l'universel est privatif, c'est-à-dire, quand la majeure

est universelle privative. — Syllogisme en Festino de la seconde figure, ramené à Ferison de la troisième, par conversion simple de la majeure. — Le même relativement à A. c'est-à-dire, simplement tous les deux.

§ 22. Syllogisme en Baroco, qui ne se ramène à aucune figure. Voir plus haut, §§ 1, 8, 9. — Ne devient universelle: et sans universelle, pas de syllogisme.

§ 33. Quand le privatif est universel, c'est-à-dire, quand la majeure est universelle négative. Felapton de la troisième figure, ramené à Fesà aucun C, et que B soit à quelque C, ou à tout C, alors C ne sera à aucun A, mais il scra à quelque B. § 24. Mais si le privatif est particulier, le syllogisme ne se résoudra pas ; car le négatif particulier n'a pas de conversion possible. § 25. Il est évident que les mênies syllogismes qui ne se résondraient pas dans la première figure ne se résoudront pas davantage dans les deux autres; et que les autres syllogismes, se ramenant à la première figure. ceux-là sont les seuls qui concluent par l'absurde.

§ 26. On voit donc, d'après ce qui précède, quels sont les moyens de résoudre les syllogismes et de ramener les figures les unes aux autres.

tino de la seconde, par conversion se résolvent pas dans la première de la majeure universelle en ses pro-figure, ne se résolvent pas non plus, pres termes.

2 21. Si le privatif est particulier, c'est-à-dire, si la majeure est sont les seuls, Baroco et Brocardo particulière négative. - Syllogisme sont en effet les seuls syllogismes en Brocardo qui ne passe à au- incomplets qu'on ne peut démontrer cune figure. Voir plus haut, \$ 12. que par reduction à l'absurde. Voir

le premier dans la troisième, ni le dernier, dans la seconde. - Ceux-là \$ 25. Baroco et Brocardo, qui ne ch. 5, \$ 16, et ch. 6, \$ 15.

#### CHAPITRE XLVI.

Analyse appliquée aux attributs indéterminés , affirmatifs et négatifs: et aux oppositions. - Comparaison de l'attribut négatif et de l'attribut indéterminé : différence de ces deux formes d'attribution. - Affirmation et négation de l'attribut indéterminé. — Comparaison des quatre espèces d'attributions affirmatives et négatives, déterminées et indéterminées. -Exemples divers.

§ 1. Il importe beaucoup, soit qu'on établisse une proposition, soit qu'on la réfute, de savoir si ces expressions : Ne pas être telle chose, et : Être non telle chose,

§ 1. Aristote, non plus que ses commentateurs, n'a point nellement indiqué quel était le lien de ce chapitre aux precedents; et à première vue, il est difficile de saisir ce rapport; je crois que le voici : Dans l'analyse des syllogismes, il importe de bien distinguer la nature des propositions, et de ne pas confondre les négatives avec les affirmatives. Or, c'est ce qui peut arriver aisément dans certains cas, quand, sous forme de négative, la proposition est réellement affirmative. Ainsi quaud on dit; Cette chose est non blanche, ou, tives, quoique d'abord on pût les ces deux expressions.

croire négatives. Or, cette erreur pourrait tromper le logicien dans l'analyse, et sur le mode, et sur la figure du syllogisme. Prévenir l'erreur, en la signalant, est donc un complément necessaire de la théorie générale de l'analyse. Ces questions, du reste, out eté traitées delà dans l'Herméneia. Au \$ 5, ch. 10, de ce traite, l'auteur renvoie à la théorie, exposée ici, dans les Analytiques qu'il désigne nommément. Voir un peu plus bas dans ce chapitre \$, 7. -N'etre pas blane, est lanegation d'un attribut déterminé : être non blanc, en général : Cecl est non cela ; ces est l'affirmation d'un attribut indépropositions sont de vraies affirma- terminé. Telle est la différence de

ont une signification identique on différente : par exemple, s'il y a identité ou différence entre : N'être pas blanc, et : Etre non blanc. § 2. En effet, ccs expressions n'ont pas un sens absolument pareil; et la négation d'être blanc n'est pas : Ètre non blanc ; mais c'est : N'être pas blanc. § 3. En voici la raison : cette proposition : Il peut marcher, est à celle-ci : Il peut ne pas marcher, dans le même rapport que : Il est blanc, est à : Il est non blanc : et cette proposition : Il sait le bien, à celle-ci : Il sait le non bien. Enfin, cette locution : Il sait le bien, et celleci : Il est sachant le bien, ne diffèrent en rien, non plus que : Il peut marcher, ne diffère de : Il est pouvant marcher. Et de même pour les oppositions : Il ne peut pas marcher, il n'est pas pouvant marcher. Si done cette proposition: Il n'est pas pouvant marcher, exprime la même chose que : Il est pouvant ne pas marcher, ou : Ne marcher pas, ccs deux choses seront à la fois au même objet; car le même individu peut, et marcher, et ne

tions ne sont pas contradictoires; tiques entre clies.

\$2. Voir l'Herméncia, chap. 10, \$5. car les contradictoires no sont ja-\$3. Pour prouver que ces deux mais vraies à la fois d'un seul et propositions: Ceci n'est pas bianc, même objet. Herméncia, ch. 7, § 9. el ceci est non hianc , ne sont pas - Parmi des choses en proportion, identiques, Aristote substitue à hianc mot à mot : analogues. Par exemple : et non blanc, des exemples plus si marcher est à ne pas marcher, et ciairs: marcher, ne sos marcher; bien à non bien, comme blanc est bien, non bieu. Ces propositions à non blanc, et que marcher et ue nouvelles recoivent d'ailleurs une pas marcher different entre eux, il forme tout à fait analogue, c'est-à- est bien ciair que la même diffédire que, comme dans les premières, rence se reproduira entre blanc et la négation est mise devant l'attri- nou blane : douc ces deux proposibut. Or, il est évident quo : Il peut tions ne sont pas du tout identiques : ne pas marcher, peut se dire d'un. Ceci n'est pas bianc et ceci est non homnie en même lemps que : Il peut blanc, pas plus que : Il peut marcher, marcher; done ces deux proposi- il peut ne pas marcher, ne sont iden-

marcher pas : et il sait le bien et le non bien. Mais l'affirmation et la négation opposées ne peuvent être à la fois vraies de la même chose. Done, tout comme ee n'est pas une seule et même chose de ne pas savoir le bien, et de savoir le non bieu; de même, ce n'est pas chose identique non plus d'être non bon, et de ne pas être bon; car si, parmi des choses en proportion, les unes sont différentes, les autres doivent l'être aussi. § 4. Ce n'est pas non plus la même chose d'être non égal, et de n'être pas égal; ear, d'une part, on subordonne quelque chose à ee qui est non égal, et ee quelque chose e'est l'inégal; mais, de l'autre part, on ne subordonne rien. C'est qu'en effet tout n'est pas égal ou inégal; mais tout est, ou égal, ou non égal. § 5. Ainsi encore : Il v a du bois non blane, et : Il n'y a pas de bois blane, sont deux assertions qui ne peuvent exister à la fois : ear, s'il

§ 4. Volci la nuance de la pensée que la langue française ne peut pas iei très-bien rendre, et qui d'ailleurs est fort délicate : quand on dit d'une chose qu'elle est non égale, on sous-entend par la même qu'elle existe, et qu'elle est inegale à une autre: mais quand on dit qu'elle n'est pas égale, on ne sous-entend ni son existence ni son inégalité; car, si la chose n'existe pas, on peut tout aussi bien lui appligner l'attribut d'égale que tout autre attribut. C'est qu'en effet tout n'est pas égal ou inégal. Il n'y a que les quantités qui aient cette propriété ; voir les Catégories, ch. 6, \$ 26: mais tout est du moment au'une chose est, on pas identiques.

peut la qualifier d'égal, si elle est une quantité, ou de non égal, si elle n'est pas une quantité. La distinction, du reste, que fait ici Aristote, peut paraltre subtile, bien qu'elle solt vraie.

§ 5. Troisième argument pour prouver que les deux assertions du § 1 : Ceci n'est pas blane, ceci est non blanc, ne sont pas identiques. Pour sentir la force de ce nouvel argument, il suffit de joindre un sujet aux deux propositions nouvelles, par exemple : La pierre est du bois nonblanc, la pierre n'est pas du bois blane. La seconde assertion est vraie, la première est évidemment fausse; égal ou non égal, c'est-à-dire que done évidemment aussi elles ne sont

y a du bois non blanc, il y a donc du bois; mais, quand il n'y a pas de bois blanc, il n'est pas du tout nécessaire qu'il v ait du bois. 6 6. Donc, évidenment, de cette proposition: Il est bon, la négation n'est pas: Il est non bon. Et comme, de toute nécessité, il faut que, sur un objet quelconque, l'affirmation ou la négation soit vraie, si ce n'est pas la négation qui cst vraic, il est clair que l'affirmation le sera en quelque manière. De plus, il y a négation à toute affirmation; et ici, par exemple, la négation est: Il n'est pas non bon.

§ 7. Voici l'ordre de ces oppositions entre elles. Soit :

ments antérieurs : Donc, il est non bon, n'est pas la négation de : Il est bon .- L'affirmation ou la négation soit vraie, Herméneia, ch. 7, \$ 12. -En quelque manière, c'est-à-dire, indéterminée. - Il y a négation à toute affirmation, Herméneia, ch. 6, 8 3,

8 7. Pour mieux faire comprendre ceci, les commentateurs grecs et les antres, à leur snite, dressent un tablean dont on pent faire remonter i'idée jasqu'à Aristote lui-même. Voir plus haut, ch. 2, \$ 6. Ce tableau consiste en un carré aux angles duquel on a mis les quatre propositions : A à l'angle supérieur à gauche . B à l'angle supérieur à droite, C à l'angle inférieur à gauche, D à l'angle inférieur à droite, ies angles étant joints d'ailleurs par des diagonales. Il en résulte six combinalsons AB, CD, BC, AD, AC, BD, qu'Aristote étudie successivement; AB représente les contradictoires à attri- quent peut exister sans antecedent. but déterminé : CD les contradictoires - Tout ce qui a A doit avoir aussi

§ 6. Conclusion des raisonne- à attribut ludéterminé; BC le conséquent et l'antécédent, la négation determinee et l'affirmation indéterminée: AD l'antécédent et le conséquent, c'est-à-dire, l'affirmation déterminée et la négation indéterminée; AC les diagonales qui ne peuvent être vraies à la fois, affirmation déterminée et affirmation indéterminée: enfin BD diagonales aussi, qui peuvent être vraies à la fois, négation déterminée et négation indéterminée .- A ou B sera à tout, c'està-dire, pour toute chose il y a affirmation ou négation : mais jamais l'affirmation et la négation ne sont ensemble à la même chose, parce que les contradictoires ne sont iamais toutes deux vraies à la fois. - C ou D sera également à tout, par la même raison .- Tout ce qui a C doit avoir aussi B, c'est-à-dire, tout ce qui a l'aptecèdent doit avoir aussi le consequent .- C ne suit pas toujours B, c'est-à-dire que le consèÊtre bon, représenté par A; n'être pas bon par B; être non bon par C, subordonné à B; et n'être pas non bon par D, subordonné à A. A ou B sera à tout, et ils ne seront tous deux à aucun même terme; C ou D sera également à tout, et les deux ensemble ne seront à aucun même terme; et tout ce qui a C doit avoir aussi B; car, s'il est vrai de dire que l'objet est non blanc, il est vrai aussi de dire qu'il n'est pas blanc. Il est impossible, en effet, qu'il soit à la fois blanc et non blanc; ou bien que le bois soit à la fois non blanc et blanc. Si donc il n'v a pas affirmation, il v a négation. Mais C ne suit pas toujours B; car ce qui n'est pas du tout du bois n'est pas uon plus du bois non blanc. Mais, au contraire, tout ce qui a A doit avoir aussi D; car il a, ou C, ou D; mais, comme l'objet ne peut être à la fois blanc et non blanc, il aura D; en effet, de ce qui est blanc, il est vrai de dire qu'il n'est pas non blanc. Cependant A ne peut se dire de tout D; car, de ce qui n'est pas du tout bois, il n'est pas vrai de dire A, c'est-à-dire qu'il est du bois blanc, Ainsi, D est vrai; mais A ne l'est pas, à savoir que c'est du bois blanc. Il est clair aussi que A C ne peuvent être ensemble à aucun même terme, quoique B et D puissent être parfois tous deux à un terme identique. 6 8. Il en scrait de même pour la série des privations

cédent le soit. - AC ne peuvent être \$ 8. Des privations relativement

D. e'est-à-dire, encore que ce qui a ensemble, c'est-à-dire, l'affirmation l'antécédent doit avoir aussi le con-déterminée et l'affirmation indéterséquent .- Car il y a C ou D, c'est- minée .- Quoique BD puissent être à-dire, l'affirmation indeterminee on ensemble, c'est-à-dire, la négation la negation indeterminée. - Ainsi D determinée et la négation indéterest trai, c'est-à-dire que le conse- minee; car ce qui n'existe pas n'est quent peut être vrai sans que l'anté- ni bon, ni non bon.

relativement aux attributions opposées. Soit égal, représenté par A; non égal par B; inégal par C; non inégal, par D. § q. En outre, dans beaucoup de cas où une même chose est à un terme et n'est pas à l'autre, la négation peut être également vraie : ou que tout n'est pas blanc, ou que chaque chose n'est pas blanche, tandis que l'affirmation est fausse : ou que chaque chose est non blanche, ou que toutes choses sont non blanches. De même pour cette affirmation : Tout animal est blanc, la négation n'est pas : Tout animal est non blanc ; car ces deux assertions sont fausses; mais bien : Tout animal n'est pas blanc.

§ 10. Maintenant qu'il est bien évident que ces deux

aux attributions, on voit parl'exemple cité, ce qu'Aristote entend ici par privations. Ainsi : égal est l'attribution: Inégal, la privation, L'attribution opposée à égal est non égal qui a encore la forme affirmative : l'attribution opposée à inégai est nou inégal. Les rapports sont ici tout à fait les mêmes que plus haut : Est bianc, n'est pas blanc; est non blanc, n'est pas pou blanc; et les lettres sont aussi les mêmes. La forme seule du mot est differente.

§ 9. Si la negation déterminée et l'aftirmation indeterminée étaient équivalentes, il n'y aurait pas des cas où l'une est vraie et l'autre fausse: elles seraient vraies on fausses toutes deux à la fois; or le contraire arrive; car cette negation determinee est vraie : Tout n'est pas blane, et cette affirmation indéterminée est fausse: Toul est non blanc.

la première ; l'autre une négation, la seconde. - La manière de prouver, dans l'analyse qu'on y applique, puisque l'affirmation indéterminée se rapporte aux conclusions affirmatives, et la négation determince aux conclusions negatives .- Tout ce qui est animal n'est pas blanc, proposition universelle negative, absolue, avec un attribut déterminé. - Ou bien, peut n'être pas blanc, en rétablissant toute la proposition : Il est contingent que tout ce qui est animal ne soit pas blanc, proposition universelle affirmative contingente. - L'on peut en dire avec vérité, retablissant toute la proposition : L'on peut dire avec verité que tout ce qui est animal est non blanc, proposition universelle affirmative modale, avec un attribut indetermine. -Mais pour ces assertions, toutes deux affirmatives, la première avec \$ 10. L'une est une affirmation, un attribut déterminé, la seconde

propositions: Il est non blanc et : Il n'est pas blanc, ont une signification différente, et que l'une est une affirmation et l'autre une négation, il est clair aussi que la manière de prouver l'une, et la manière de prouver l'autre, doivent différer. Par exemple, on ne prouvera pas de même ces deux propositions : Tout ce qui est animal n'est pas blanc, ou bien, peut n'être pas blanc : L'on peut en dire avec vérité, non blanc; c'est-à-dire qu'il est non blanc. Mais, pour ces assertions : Il est vrai de dire qu'il est blanc, ou bien : Ou'il est non blanc, le mode de démonstration est le même; car ces deux propositions sont démontrées affirmativement par la première figure. Cette addition : Il est vrai, est placée ici tout comme le verbe : Est; car la négation de cette proposition : Il est vrai de dire blanc, n'est pas : Il est vrai de dire non blanc, mais bien : Il n'est pas vrai de dire blanc. Si l'on veut démontrer qu'il est vrai de dire que tont ce qui est homme est, ou musicien, ou non musicien, il faut supposer que tout ce qui est animal est musicien ou non musicien; et la démonstration sera complète. Mais, si l'on veut prouver que tout ce qui est homme n'est pas musicien, on le

sicien; tout homme est animal; Done mière et de la seconde figure.

avec un attribut indéterminé. - tout homme est musicien. - Tout ani-Démontrées affirmativement par la mai est non musicien ; tout homme première figure, c'est-à-dire, en Bar- est animal ; Donc tout homme est non bara. - Cette addition, c'est-à-dire, musicien,-Que tout ce qui est homcette forme modale : li est vrai - me n'est pas musicien, ou aucun Est ou musicien ou non musicien. bomme n'est musicien, proposition attribut déterminé dans le premier universelle négative qui se démontre cas, indeterminé dans le second. dans les trois modes : Celarent, Ce-Voici lesdeux syllogismes, tous deux sare, Camestres. - Qu'on a dites, en Barbara: Tout animal est mu- ce sont ces trois modes de la predémontrera par la négative des trois manières qu'on a dites.

§ 11. En général, lorsque A et B sont de telle sorte entre eux qu'ils ne peuvent être à la fois au même objet, mais que l'un des deux doit être nécessairement à tout; et, de plus, quand C et D sont dans le même rapport; si A est conséquent de C sans lui être réciproque, D aussi sera conséquent de B sans lui être réciproque non plus; et alors A et D pourront être au même objet; mais B et C ne le pourront pas. D'abord, que D soit conséquent de B, en voici la preuve: l'un des deux termes, C, D, étant nécessairement à tout, et C ne pouvant être à ce à quoi est B, attendu qu'il anène avec lui A, et que A et B ne peuvent être au même objet, il est évident que D

\$ 11. Pour suivre plus facilement le raisonnement, il faut substituer des termes aux lettres : Voiei ceux des commentateurs : A non égal, B égal, C inégai, D non Inégal. - A et B, non égai et égal, ne peuvent être au même objet; mais l'un d'eux est nécessairement à tout : car tout est ou non égal ou égal. C et D sont dans le même rapport : car inégal et non înégal ne peuvent être au même objet; et l'un d'eux nécessairement est à tout. - Si A est conséquent de C sans en être réciproque, e'est-à-dire, si A suit C sans que C suive A; en effet, du moment qu'une chose est inégale, elle est non égale; mais, du moment qu'elle est non égale, il ne s'ensuit pas qu'elle soit inégale. Et de même, du moment qu'nne chose est non inégale, elle est égale; mais il ne s'ensnit pas que du moment qu'elle est

égale, elle soit non inégale.-A et D pourront être au même objet, c'est-àdire, quand i'objet n'est pas, il est non égal et non inégal; mais égal et înégal ne peuvent être au même objet, que cet objet d'allieurs soit ou ne soit ras. - D est conséquent de B. car des deux termes C et D. l'un dolt être nécessalrement à tout, e1 à B par exemple : or C ne peut être conséquent; donc e'est D qui l'est. -A et D peuvent être au même objet , Non égal, non inégal, peuvent être tous deux an non être; en effet A est conséquent de C, c'est-à-dire que le non égal suit l'inégal; mals B et C ne peuvent être au même obiet, parce qu'un même objet ne peut être égal et inégal à la fois. - B n'est pas réciproque à D, c'est-à-dire que, D étant admis, B ne sult pas nécessairement, blen que D suive B.

sera conséquent. En outre, puisque C n'est pas réciproque à A, et que C ou D est à tout, il est possible alors que A et D soient au même objet; mais B et C ne peuvent être au même objet, parce que A est conséquent de C; et qu'ainsi il y a là quelque chose d'impossible. Il est donc évident que B n'est pas réciproque à D, puisque A D peuvent être en même temps à l'objet. § 12. Il arrive aussi quelquefois qu'on se trompe dans cette disposition des termes, parce qu'on n'a pas bien pris les termes opposés, dont l'un doit être nécessairement à tout objet. Par exemple, soient A et B ne pouvant être ensemble au même objet, mais l'un étant nécessairement à ce à quoi l'autre n'est pas; de plus, C et D étant dans le même rapport; et A étant conséquent de tout C; si l'on en conclut que B est nécessairement à ce à quoi est D. c'est une erreur. Soit, en effet, la négation de A D, représentée par F; et de C.D. par H. Il y a nécessité que A ou F soit à tont objet ; car il faut qu'il y ait ou affirmation, ou négation. Et de même pour C ou II, car ce sont

suit D, ce qui est une erreur, parce qu'on n'aura pas bien su distinguer les propositions vraiment opposées. Soit: A n'est pas bon; B, ii est bon; C, ii est non bon; D, ii n'est pas non bon. F sera la négation de A et de D, c'est-à-dire : ni il n'est pas bon, ni ii n'est pas non bon; H is négation de C et de D: ni ii n'est non bon, ni ou affirmé; et de même pour C et H, pothèse admise.

\$ 13. On peut croire parfois que B qui sont aussi affirmation ou négatiou. Mais c'est en ceci que consiste l'erreur : car F n'est pas la pégation de A, mais de A et de D; H n'est pas la négation de C. mais bien la négation de C et de D.-Carla consécution était à l'inverse, en effet, les quatre termes supposés étant A, B, C, D, on avait conséquence de C à A, mais non pas de A à C; et de même, conii n'est nos non hon. - A ou F est à séquence de B à D, mais non pas de D tout objet. F étant la négation sup- à B.Or, on suppose dans la démonstraposée d'une négation devient une tion précedente qu'il y a conséquence sorte d'affirmation, el aiers tout ob- de D à B : donc cette demonstration jet quelconque doit être A ou F, nié est fansse; car elle s'éloigne de l'hylà l'affirmation et la négation ; or, l'on a supposé que A est à tout ce à quoi est C; et H sera aussi à tout ce à quoi est F. De plus, puisque l'un des termes F, B, est à tout objet, et que l'un des termes H, D, y est de même, H étant conséquent de F, B le sera aussi de D; et c'est ce que nous savons déjà. Si donc A est conséquent de C, B le sera de D, ce qui est faux; car la consécution était à l'inverse pour les termes qui sont dans ce rapport. § 13. C'est qu'il n'est peut-être pas nécessaire que A ou F soit à tout objet, non plus que F ou B, attendu que F n'est pas la négation de A; car la négation de : Il est bon, est : Il n'est pas bon. Mais cette proposition: Il n'est pas bon. n'est pas de même valeur que celle-ci : Il n'est ni bon ni non bon, La démonstration serait pareille pour C D; car les négations prises plus haut seraient alors deux, pour une seule affirmation.

\$13. Cest que P n'est pas la négation de A tout seul, non plus que celle de Bout seul; car la négation de de : Il est bon est : Il n'est pas hou. OF F esprine ceci : Il n'est ni hon, a la noh. no. P e sto donc en réalité la négation de A et B pris ensemble, et non pas du tout la négation de l'un des deux pris à part.—Car alerr las régation par les plus haut, c'està-lire, B et P sersient deux coutre une seule affirmation, A : ce qui et et impossible; Herménele, ch. 6, § 2; ch. 7, § 15; q e sance, n. 6, § 2; ch. 7, § 15; q e sance, n.

Sans parler de toutes les difficultés le conséquent de cet antécèdent; le la théorie qui précède, on peut mais l'opposé du conséquent ne trouver qu'Aristote lui a donne lei peut jamais réciproquement être voir peut jamais réciproquement être verni trop d'importance et trop de dévelopement, surout pour la deralère ce conséquent.

partie qui traite du rapport des opposces dans les conséquents et les antécédents. Voiel les deux règles gépérales que la scholastique a tirées de celles d'Aristote : Quatre termes opposés et subordonnés les uns aux autres, étant mis deux à deux dans un même rapport : 1º l'opposé de l'antécedent de l'un suit toujours l'opposé du conséquent de l'autre, sans que réciproquement l'opposé du conséquent suive l'opposé de l'antécédent; 2º l'opposé de l'antécédent peut être yral en même temps que le conséquent de cet antécédent : mais l'opposé du conséquent ne peut jamais réciproquement être vrai

# PREMIERS ANALYTIQUES.

LIVRE SECOND.

# PREMIERS ANALYTIQUES.

# LIVRE SECOND.

SECTION PREMIERE.

PROPRIÉTÉS DU SYLLOGISME.

# CHAPITRE PREMIER.

- Un même Syllogisme peut avoir plusieurs conclusions différentes: d'abord par la conversion de la conclusion, puis par l'exposition des termes contenus sous le moven et le mineur. -Conclusions universelles de la première et de la seconde figures. - Conclusions particulières des trois figures.
- § 1. Nous venons d'expliquer les figures du syllogisme, la nature et le nombre de propositions qui le composent,
- § 1. Récapitulation de toutes les troislème du premier livre. Ceci conthéories du premier livre. - Nous firme la division du premier livre venons d'expliquer, section pre- adoptée par les commentateurs, et mière du livre. - De plus nous avons que l'auteur a déjà indiquée inidit, section seconde du premier li- même, liv. 1, ch. 1, \$ 1, et ch. 32, vre. - Enfin nous avons dit, section \$ 1. Voir plus haut.

les cas et les formes dans lesquels il se produit. De plus, nous avons dit les points auxquels il faut s'attacher, soit qu'on établisse, soit qu'on réfute une proposition, et indiqué les méthodes à employer dans l'examen du sujet, quel qu'il soit. Enfin, nous avons montré par quelle voie on peut arriver aux principes pour chaque question. § 2. Puis donc que, parmi les syllogismes, les uns sont universels et les autres particuliers, tous les universels peuvent avoir plusieurs conclusions; et, parmi les particuliers, les affirmatifs en ont plusieurs; les négatifs n'en ont jamais qu'uue seule. C'est que les propositions, autres que ces dernières, peuvent se convertir, mais la privative particulière ne se convertit pas; et la conclusion est une proposition qui exprime une chose d'une autre chose. Aussi tons les antres syllogismes peuvent avoir plusieurs conclusions. Par exemple : si l'on a démontré que A est à tout B, ou à quelque B, il est nécessaire

§ 2. La propriété, qu'ont certains syllogismes de présenter plusieurs conclusions, a deux causes : la promière, c'est la conversion même des propositions dont les règles ont été exposées, liv. 1, ch. 3; la seconde, c'est l'exposition des termes contenus sous le mineur et sous le moyen. Aristote s'occupe d'abord de la conversion. Ainsl, Il est clair que, quand on a obtenn pour conclusion par la conversion obtenir une partipeut, en la convertissant en ses pro- cause commune, La conversion.

pres termes, en obtenir une autre; et de même pour l'universelle négative. La particulière négative est la seule qui reste simple, parce qu'elle n'a pas de conversion possible. --Puis donc que parmi les syllogismes, Syllogismes est encore pris lci, comme Il l'a déjà sonvent été, pour conclusions. - Tous les universels, solt affirmatifs, solt négatifs.-Et la conclusion est une proposition, nne pniverselle affirmative, on peut c'est-à-dire, déterminée et spéciale, de telle sorte que la conversion, tout culière affirmative; car c'est ainsi en gardant les deux mêmes termes que se convertit l'universelle affir- pour sujet et pour attribut, fait cemative. Quand on a obtenn une con-pendant une proposition et une conclusion particulière affirmative, on clusion nouvelles. - Cest donc là une

aussi que B soit à quelque A. Et si A n'est à aucun B, B. n'est à aucun A: et cette conclusion est autre que la précédente. Mais si A n'est pas à quelque B, il n'est pas du tout nécessaire que B ne soit pas à quelque A; car il est possible qu'il soit à tout A. C'est donc une cause commune qui fait que tous les syllogismes peuvent avoir plusieurs conclusions, soit les universels, soit les particuliers. § 3. On peut encore démontrer ceci autrement pour les syllogismes universels; car il y aura un même syllogisme pour tous les termes qui sont sous le moyen ou sous la conclusion, si l'on place ceux-ci dans le moyen ou ceux-là dans la conclusion. § 4. Par exemple, si A B est conclu par C, il y a nécessité que A soit attribué à tous les termes subordonnés à B ou à C; car,

\$ 3. La seconde cause est l'exposition des termes, ou, dans le langage

scholastique, la subsumption. Ainsi, quand on a démontré que tous les hommes sont des substances, on a démontré par cela même que tous les termes particuliers, contenus sous le terme universel d'hommes, c'està-dire, les individus, Socrate, Platon, etc., sont aussi des substances. - Un même syllogisme, c'est-à-dire, un syllogisme de même forme, une conclusion universelle. - Qui sont sous le moyen, c'est-à-dire, tous les termes qui peuvent être sujets du moyen. - Ou sous la conclusion, tous ceux aul peuvent être suiets du mineur, sujet lui-même du majeur dans la conclusion. - Si l'on place ceux-ci dans le moyen, c'est-à-dire, si l'on en fait les sujets du moveu tous les individus. Voir plus baul, dans d'autres syllogismes .- Ou ceux- liv. 1 , ch. 4 , \$ 2.

là dans la conclusion, si l'on en fait les sujets du mineur.

\$ 4. Il faut remarquer qu'ici A est le majeur, B le mineur, et C le moven: le syllogisme est en Barbara. En résumé l'attribut de la conclusion, attribut du mineur, sera attribut de tous les termes dont le mineur est attribut : il sera également attribut de tons les termes dont le moyen est attribut. Il suffit de se rappeler ici ce que c'est que l'extension d'un terme pour voir que la règle d'Aristote est de toute évidence. Voir, liv. 1, ch. 1, \$ 11, et Catégories, ch. 3, § 1. Le moins étendu est renfermé dans le plus étendu ; le genre renferme l'espèce ; et l'espèce, l'individu : le genre renferme tontes les espèces; l'espèce,

si D est dans la totalité de B, et B dans celle de A, D sera aussi dans celle de A; en outre, si E est dans la totalité de C, et C dans A, E sera aussi dans la totalité de A; § 5. De même, si le syllogisme était privatif, § 6. Dans la seconde figure, on ue pourra conclure que ce qui est subordonné à la conclusion. Par exemple, si A n'est à aucun B, mais s'il est à tout C, la conclusion sera que B n'est à aucun C. Si, donc, D est subordonné à C, il est évident que B ne lui est pas attribué. Mais il n'est pas évident, par syllogisme, qu'il n'est pas aux termes subordonné à A. A; cependant il ne sera pas à E, s'il est subordonné à A. Mais on a démontré, par syllogisme, que B ne pouvait être à aucun C; et l'on a admis, sans démonstration, qu'il n'était pas à A; donc, il ne résulte pas de ce syllogisme que B ne soit pas à E, § 7. Dans les syllogisme que B ne soit pas à E, § 7. Dans les syllogisme que B ne soit pas à E, § 7. Dans les syllogisme que B ne soit pas à E, § 7. Dans les syllogismes

§ 5. Si le syllogisme était privatif, Syllogisme en Celarent.

& 6. Cette règle se comprend sans peine d'après le & 4. Dans la seconde figure, le majeur n'étant pas attribut du moven ne ie renferme pas; ll pe renferme pas le mineur dans la conclusion. - lei A est pris pour moyen, B est le majeur, et C le mineur. - Si A n'est à aucun B. Svllogisme en Cesare. - Il est évident que D ne lui est pas attribué, c'està-dire, n'est pas attribué aux termes subordonnés au mineur: mais il n'est pas évident, par syilogisme, que le majeur n'est pas anx termes subordonnés au moyen. - Mais il n'est pas évident par syllogisme, c'est-à-dire que ce n'est pas par conclusion démonstrative qu'on sait que B n'est à aucun des termes sub-

ordonnés à A. on a seulement supposé dans la majeure que A n'esta l posé dans la majeure que A n'esta l implictiement par la courcesion que B n'est à aucun A, ul, par conséquent, à aucun A, ul, par conséquent, à aucun A, ul, par conséquent, à aucun A, ul, par consédent, a l'esta de la companya de que B n'est point atribué à ces termes; mais ce n'est pas par une déduction syllogitique qu'on le sait. § 7. Après avoir étudié les conclassions universelles dans les deux

clasions universelles dans les deux figures qui en offrent, il flust passer aux conclusions particulières : or, icl on ne peut conclure les sujets du minere pare qu'il est lui-même particulier. On ne peut conclure que ce qui est sujet du moyen, et c'est alors par un syliogisme différent du premuir car il in y a pas de syllogisme. C'est qu'en effet si l'on preend la C'est qu'en effet si l'on preend la

particuliers, il n'y aura pas nécessité de conclure ce qui est sous la conclusion; car il n'y a pas de syllogisme, puisque cette proposition est elle-même particulière, Mais il y aura nécessité de conclure tout ce qui est sous le moven; seulement ce ne sera pas par ce syllogisme. § 8. Par exemple, si A est à tout B, et B à quelque C; car il n'y aura pas de conclusion de ce qui est sous C: mais il y en aura de ce qui est sous B, sans que ce soit par le syllogisme précédent. § 9. De même encore pour les autres figures; il n'y aura pas conclusion nécessaire pour ce qui est sous la conclusion; mais il y en aura pour ce qui est sous le moyen, sans que ce soit par ce syllogisme,

la majeure d'un nouveau syllogisme. on ne peut construire de syllogisme dans la première figure où il faut toulours que la majeure soit universeile.

8 8. Syllogisme en Darii : A est à tout B; B à quelque C; Donc A ést à queique C. Par ce syliogisme on ne démontrera ancun des sujets de C, et il n'y aura pas pour eux de conclusion possible: mais il v aura, si ce n'est démontration directe, du moins conciusion tacite ponr les sujets de B. Soit, par exemple : A bipède, B homme, et Canimai. On aura: Tont homme est hipède : queique animal est homme; Done queique animai est bipède. Si l'on prend un des sujets de C, c'est-à-dire, un des termes renfermés sons le terme générique d'animai: cheval, par exemple, la conclusion ne vandra pas pour iui : car, de ce que queique animai est bi-

conciusion particultère pour en faire cheval soit bipède : mais , comme l'on a admis dans la majeure que tout homme est bioède, si l'on prend l'an des sujets de B, homme, qui est moven, il v aura conclusion pour ce sujet. Solt Ethiopien, nn des termes renfermés dans la totalité du terme générique, homme : da moment que tout homme est bipède, implicitement Ethiopien, sujet d'homme, est aussi bipède.

\$ 9. La règle du 8 précédent, appliquée à la première figure, vaut encore ponr les deux antres, c'està-dire qu'on pourra conclure indirectement les termes subordonnés au moyen, et non les termes subordonnés au mineur. - Mais il y en aura pour ce qui est sous le moyen, Pacius a remarqué ici avec raison que l'anaiyse n'était pas poussée assez join. Cette règie ne vant pas pour tous les modes, comme le texte le ferait croire. Parmi les syliogispède, ii ne s'ensuit pas du tout que mes particuliers de la seconde figure,

de même qu'on a prouvé, dans les syllogismes universels, ce qui était sous le moven par la proposition qui n'avait pas été démontrée. Ainsi, il n'v aura pas de conclusion nécessaire pour les syllogismes universels ; ou bien il y en anra aussi pour les particuliers.

ii en est un. Baroco, et parmi ceux de la troisième, li en est deux, Disamis et Brocardo, qui repoussent cette règie. En effet, si l'on prend un des termes subordonnés au moyen dans Baroro, et qu'on en fasse la mineure d'un nouveau syllogisme. on aura le mode inutile AA dans la seconde figure. De même pour Disamis, en prenant uu des sujets du moyen, on a dans la première figure le mode inutile IA; et pour Brocardo dialectique, dans la discussion, où OA, mode inutile de la première figure. Ainsi voilà trois modes, Baroco, Disamis et Brocardo, qui doivent être exceptés de la règle d'Aristote.

Il ne parait pas que cette omission ail frappé les commentateurs grecs, dn moins ceux dont les ouvrages nous restent, et entre autres, Philopon; mais Averroës et Albert-le-Grand, qui discute ceci tout au long, et qui rapporte l'opinion d'Aipharabius. avaient remarqué cette lacune

Cette theorie des conclusions diverses, soit patentes, soit cachees, d'nn même syllogisme, est surtout utile en il faut faire la pius grande attention à ce qu'on accorde à l'adversaire. soit explicitement, soit implicite-

### CHAPITRE II.

La conclusion n'est jamais fausse avec des prémisses vraies; - Première disputé rurale avoc des prémisses fausses. - Première figure. - Syllogismes universels avec deux prémisses fausses en tout ou en partie : avec une prémisse fausse entirèrement et l'autre vraie : avec une prémisse fausse en partie et l'autre vraie : avec une prémisse fausse entirèrement et l'autre vraie : avec une prémisse fausse entirèrement et l'autre vraie : avec une prémisse fausse entirèrement et l'autre vraie : avec une prémisse fausse entirèrement et l'autre vraie : avec ducs prémisses fausse entirèrement et l'autre vraie : avec ducs prémisses fausse entirement et l'autre vraie : avec ducs prémisses fausse entirement et l'autre vraie : avec ducs prémisses fausse entirement et l'autre vraie : avec ducs prémisses fausse entirement et l'autre vraie : avec ducs prémisses fausse entirement et l'autre vraie : avec ducs prémisses fausses entirement et l'autre vraie : avec ducs prémisses fausses entirement et l'autre vraie : avec ducs prémisses fausses entirement et l'autre vraie : avec ducs prémisses fausses entirement et l'autre vraie : avec ducs prémisses fausses entirement et l'autre vraie : avec ducs prémisses fausses entirement et l'autre vraie : avec ducs prémisses fausses entirement et l'autre vraie : avec ducs prémisses fausses entirement et l'autre vraie : avec ducs prémisses fausses entirement et l'autre vraie : avec ducs prémisses fausses entirement et l'autre vraie : avec ducs prémisses fausses entirement et l'autre vraie : avec ducs prémisses fausses entirement et l'autre vraie : avec ducs à l'autre d'autre d'aut

§ 1. Il se peut que les propositions dont se forme le syllogisme soient toutes deux vraies, comme il se peut qu'elles soient toutes deux fausses, ou bien que l'une soit fausse et l'autre vraie. La conclusion, nécessairement, est ou vraie ou fausse. § 2. Il n'est pas possible de tirer

§ 1. Dans les syllogismes conclusant par reduction à l'absurde, dont II a été fait na grand usego dans tout le promier livre, on suppose toujours ce principe, exposé cil : que, quand la conclusion est fusses, il faut que l'une des préfusses est precisément l'hypothèse. — Les prepositions ciant tantot vraies, tantot fansses, soit toutes deux, soit l'une d'elles, que sera la conclusion dans ces divers cas?

\$ 2. La conclusion n'est jamais dans un rapport faux avec l'un des

fatuse quand les prinisses sont vroies : mais élle peut être vrale avec des princises fatuses. Seniement, dans co dernier cas, ja conclusion ent vrale en ce seus qu'elle resort leine des primisses pour celui qui les a accordes : mais au fout, et quand on remonte à la cause recles, on trouve qu'elle est fause. — On dira plus loin, Derniers Auslytiques, ch. El. Zume des propositions citant fauses, ou toutes deux l'étant, le mopen est necessairement.

une conclusion fausse de propositions vraies; mais on peut tirer une conclusion vraie de propositions fausses, si ce n'est relativement à la cause, au moins relativement au fait lui-même. Il n'y a pas, en effet, de syllogisme de la cause qui soit tiré de propositions fausses : on dira plus loin par quel motif.

§ 3. D'abord, voici la preuve que, de propositions vraies, on ne peut pas tirer une conclusion fausse. En effet, si A étant, il y a nécessité que B soit, B n'étant pas, il v a nécessité, non moins évidente, que A ne soit pas. Si done, A est vrai, B le sera nécessairement aussi, ou bien il en résulterait cette contradiction absurde: qu'uue même chose, dans un même temps, serait et ne serait pas. Mais, de ce que A est ici un terme unique,

extrêmes ou avec les deux extrêmes : or, c'est par le moyen que le mineur est joint au majeur. Il se peut que de : A est, A est vrai, ce principe dans la conclusion cette nuion ait lieu en fait et avec vérité : mais la cause n'a point été donnée, puisque le moven seul qui la peut donner a été mal pris.

g 3. Confirmation de la première règle, que de propositions vraies on ne peut pas tirer une conclusion ou prémisses par A et la conclusion par B, A étant vrai, il faut que B le soit aussi de toute nécessité. En effet B est à A dans ce rapport que son existence resulte de celle de A : ainsi A étant, B est aussi; et par suite B n'étant pas, A n'est pas non plus; car si A étalt, comme des lors B serait aussi, on aurait à la fois que B est et que B n'est pas, ce qui est absurde. l'autre ensuite.

Si au lieu de l'existence absolue, on suppose l'existence modifiée : au lieu n'en vaudra pas moins. Donc A , les prémisses, étant vrai, il faut nécessairement que B, la conclusion, le soit aussi ; autrement B serait vrai . et à la fois ne serait pas vrai, ce qui est contradictoire et absurde. - A est un terme unique, A à lui seul represente les deux premisses vraies : fausse. Représentant les propositions car il faut toujours au moins trois termes pour obtenir une conclusion. comme on l'a vu, liv. 1 . ch. 25, \$1 et suiv. - Deux propositions réunies. et par consequent, trois termes. -De même pour les propositions pripatives, c'est-à-dire, au lieu de supposer l'existence de A et celle de B à la suite, on pourrait tout aussi bien à l'inverse nier l'une d'abord et l'on ne doit pas du tout supposer qu'une seule chose étant, une autre chose en résulte nécessairement; car ceci n'est pas possible. Le résultat nécessaire qu'on obtient est une conclusion; et, le moins qu'il faille, pour en former une, c'est trois termes composant deux intervalles ou propositions. Si donc, il est vrai que A soit à tout ce à quoi est B, et B à ce à quoi est C, il est nécessaire que A soit à tout ce à quoi est C; et ceci ne peut être faux; car alors la même chose, à la fois, serait et ne serait pas. Ainsi donc, A, pris comme terme unique, renferme deux propositions réunies. Il en serait de même pour les propositions privatives, c'est-à-dire que, pour elles non plus, on ne peut, en partant de propositions vraies, arriver à une conclusion fausse.

6 4. Mais on peut tirer le vrai de propositions fausses. les propositions étant toutes deux fausses, ou l'une des deux seulement. Du reste, celle-ci ne peut pas être prise au hasard; et ce doit être la seconde, si on la suppose fausse tout entière. Ce peut être indifféremment l'une ou

§ 4. Continuation de la seconde règle du & 2. - Ce doit être la seconde, c'est-à-dire, la mineure. fausse en totalité quand elle est contraire à la vraie : et en partie, quand elle lui est contradictoire. Ainsi cette car elle est contraire, c'est-à-dire de ces expressions.

opeosée sculement en quantité à la vraie : Tout homme est animal. Au contraire, cette proposition univer-Fausse tout entière..., si on ne la selle est fausse en partie : Aucun suppose pas fausse dans toute son homme n'est juste; car elle est conétendue, Fausse en totalité, fausse tradictoire à la vraie : Quelque homen partie, s'appliquent tous deux à me est juste, c'est-à-dire qu'elle lui des propositions universelles : seule- est opposée en quantité comme en ment la proposition universelle est qualite. Les propositions particulières ne peuvent admettre cette distinotion, parce qu'elles sont ou tout à fait vraies, ou tout à fait fausses. proposition universelle est fansse en Voir du reste plus bas , \$ 8 , l'explitotalité : Aucun homme n'est animal, catiou qu'Aristote donne lui-même

l'autre, si on ne la suppose pas fausse dans toute son étendue. 6 5. Soit, en effet. A à C tout entier, mais à aucun B, et que B ne soit pas non plus à C. Et en appliquant à des exemples, on a : Animal n'est à aucune pierre, ni pierre à aucun homme. Si, donc, l'on suppose A à tout B, et B à tout C. A sera aussi à tout C: et de deux propositions fausses on tirera une conclusion vraie; car tout homme est animal. § 6. De même pour la conclusion privative. Supposons que ni A ni B ne puissent être à aucun C; que, cependant, A soit à tout B, et, par exemple, que, gardant les mêmes termes, on prenne homme pour terme moyen. Animal, non plus que homme, ne convient à aucune pierre : mais animal convient à tout homme. Si, done, I'on suppose que animal ne convient à rien de ce à quoi il convient ; et , au contraire , qu'il convient à tout ce à quoi il ne convient pas, la conclusion sera vraie; et elle sera tirée encore de deux propositions fausses. § 7. On démontrera ceci de la même facon, si les deux propositions sont supposées fausses en

§ 5. Syllogisme à conclusion vraie avec denx prémisses fausses, en Barbara : Toute pierre est animai : tout convient à tout, animai à pierre. homme est pierre : Donc tout homme est animai.

\$ 6. Syllogisme en Celarent à conciusion vraie avec deux prémisses fausses. - A représente animal, B homme, C pierre: ni A ni B ne peuvent par conséquent être récilement à C; en prenant le contraire, on aura denx premisses fausses, et cependant la conclusion sera vraie : Aucun est homme : Donc aucune pierre prémisses sont fausses en partie.

n'est animai. - Animal ne convient à rien , animal à bomme. - Qu'il

\$ 7. Les propositions ci-dessus sont fausses en totalité : la règle reste la même si elies sont fausses en partie. Voicl les exemples ; Aristote omet de les donner comme faciles à suppléer; en Barbara : Tont être bianc est animal; tout oiseau est blanc : Done toul oiseau est animal. - En Celarent : Nui être blanc n'est animal; toute pierre est bianche; homme n'est animai : toute pierre Done nulle pierre n'est animal. Les partie seulement. § 8. En ne supposant fausse que l'une des deux, si c'est la première qui, tout entière, soit fausse, par exemple A B, la conclusion ne sera pas vraie; mais elle le sera, si c'est la proposition B C qu'on suppose fausse tout entière, J'entends par proposition tout entière fausse, celle qui est contraire à la proposition vraie : par exemple, c'est quand une chose qui ne convient à aucun est supposée convenir à tout, ou quand ce qui convient à tout est supposé ne convenir à aucun. § q. Soit, en effet, A ne convenant à aucun B, et B convenant à tout C. Si nous supposons vraie la proposition B C, et A B fausse tout entière, c'est-à-dire que A est à tout B, il est impossible que la conclusion soit vraie; car on avait supposé que A n'est à aucun C, puisque A n'était à rien de ce à quoi est B, et que B était à tout C. § 10. De même, si A est à tout B, et B à tout C, et que la proposition B C soit supposée vraie, A B supposée fausse tout entière, et que A ne soit à rien

\$ 4. Après avoir étudié le cas où les à étudier le cas où l'une des deux seulement est fausse. - La première, c'est-à-dire, la maieure, -La proposition BC, c'est-à-dire la mineure. Il suffit que la majeure seule soit fausse en totailté pour que la conclusion soit fausse aussi; si c'est la mineure qui est fansse en totalité, la conclusion peut encore être vraie. - Par exemple, universelie affirmative dans le premier cas; nniverselle négative dans le second. Voir \$\$ 9 et 10.

§ 9. A ne convenant à aucun B,

\$ 8. Seconde partie de la règle du sous-entendu : avec vérité. - Syllogisme en Barbara, La majeure étant deux prémisses sont fausses, reste fausse tout entière, c'est-à-dire, contraire à la proposition vrale, la conclusion sera fausse, hien que la mineure soil yrale : Tout animal est pierre : tout homme est animal : Donc tout homme est plerre.

> § 10. AB supposée fausse tout entiere, c'est-à-dire, la majeure fausse en totalité, universelle négative, contraire à la proposition vraie qui est universelle aftirmative. - Syliogisme en Celgrent : Aucun animal n'est vivant : tout homme est animal : Done aucun homme n'est vi

de ce à quoi est B, cette conclusion sera fausse; car A sera à tout C, puisqu'on a supposé que A est à tout ce à quoi est B, et B à tout C. § 11. Il est donc clair que, quand la première proposition tout entière est supposée fausse, soit affirmative, soit privative, et que l'autre est vraie, la conclusion ne peut être vraie, 6 12. Elle sera vraie, si la proposition n'est pas fausse tout entière. En effet, si A est à tout C et à quelque B, et B à tout C; par exemple, animal à tout cygne et à quelque être blanc, et blanc à tout cygne; si l'on suppose que A soit à tout B, et B à tout C. A sera aussi véritablement à tout C: car tout cygne est animal. § 13. De même encore, si A B est privative; car il se peut que A soit à quelque B, et qu'il ne soit à aucun C, tandis que B est à tout C; par exemple, animal est à quelque être blanc et n'est à aucune neige: mais blanc est à toute neige. Si donc l'on suppose que A n'est à aucun B, et que B est à tout C, A ne sera à aucun C. § 1/4. Si la proposition A B tout

- § 11. Résumé des règles précédentes. Quand la première proposition, c'est-à-dire, la majeure, est fausse en totalité, et que l'autre, c'est-à-dire, la mineure, est vraie, la conclusion est fausse, soll que d'ailleurs la majeure universelle soit af-
- § 12. Si la majeure n'est fausse qu'en partie, la conclusion pourrail être traie.— Syllogismeen Barbara: Tout être blane est animal: tout cygne est blane: Done tout cygne est animal.

firmative ou negative.

\$ 13. Si AB est privatif, c'est-àdire, si la majeure est negative, el fausse en partie : Aucun être blanc

- n'est animal : toute neige est bianche : Donc aucune neige n'est animal ; syllogisme en Celarent. § 14. Après avoir étudié les cas où la majenre est fausse et la mineure
- vrale, il faut étudier ceux où au contraire la majeure est vraie et la mineure fausse : on examinera d'abord le cas où cette mineure fausse : on examinera d'abord le cas où cette mineure et fausse en totalité. Le syllopisme rera craci. Sjologisme pris encore id pour conclusion. Subertonomées, les unes sun autres. Syllopisme en Barbare, avec majeure vraie et mineure fausse en totalité : Tout cheval est animal : tout homme est saimal.

entière est vraie, et B C tont entière fausse, le syllogisme sera vrai ; car rien n'empêche que A soit à la fois à tout B et à tout C: et, cependant, que B ne soit à aucun C; par exemple, toutes les espèces qui sont du même genre, mais qui ne sont pas subordonnées; car animal est à homme et à cheval, et cheval n'est à aucun homme. Si, donc, l'on suppose que A est à tout B, et B à tout C, la conclusion sera vraie, bien que la proposition B C soit tout entière fausse. § 15. De même aussi, la proposition A B étant privative; car il peut se faire que A ne soit à aucun B ni à aucun C, et que B ne soit à aucun C; par exemple, le genre est tout autre pour les espèces d'un genre différent; car l'animal n'est ni à la musique ni à la médecine. Supposant donc que A n'est à aucun B, et que B est à tout C, la conclusion sera vraie. § 16. Si la proposition B C n'est pas tout entière fausse, et qu'elle le soit seulement en quelque point, la conclusion sera encore vraie de cette façon. En effet, rien n'empêche que A soit à B et à C tout entiers, et que B, pourtant, soit encore à quelque C; par exemple, le genre est à l'espèce et à la différence; car animal convient à tout homme et à tout être muni de pieds, tandis que homme convient à quelques êtres munis de pieds, mais non à tous. Si donc on suppose que A convient à tout B, et B à tout C. A conviendra aussi à tout C : ce

<sup>\$ 15.</sup> AB étant privative, c'està-dire, avec une majeure universelle négative : syllogisme en Celarent : Nulle musique n'est animal : toute médecine est musique : Donc nulle être qu' a des pieds est homme ; Donc medecine n'est animal,

<sup>§ 16.</sup> La mineure, au lieu d'être fausse en totalité, peut ne l'être qu'en partie, syllogisme en Barbara : Tout homme est animal : tout tout être qui a des pieds est animal,

qui était vrai. § 17. De même, la proposition A B étant privative; car il se peut que A ne soit ni à aucun B, ni à aucun C, et que B, cependant, soit à quelque C: comme, par exemple, le genre n'est pas à l'espèce et à la différence qui sont d'un genre différent. Ainsi, animal ne convient à aucune sagesse, ni à aucune sagesse théorique, mais sagesse convient à quelque sagesse théorique. Si donc l'on a supposé que A ne convient à aucun B, et que B convient à tout C, A ne sera à aucun C: mais cela était vrai.

§ 18. Pour les syllogismes particuliers, quand la première proposition est tout entière fausse, et que l'autre est vraie, il se peut que la conclusion soit vraie. Et elle l'est encore, et avec la proposition A B, fausse en partie, et avec la proposition B C, tout entière vraie, et avec la particulière fausse, et enfin avec les deux propositions fausses. § 19. Car rien n'empêche que A ne soit à aucun B et soit à quelque C, et que B soit à quelque C; par exemple, animal n'est à aucune neige, mais il est à

à-dire , la maienre universelle étant nuile sagesse théorique n'est animai.

§ 18. Après avoir épnisé les modes universels : Barbara , Celarent, il faut passer aux modes particuliers: Darii, Ferio. Sculement ici les nuances seront en moindre nombre parce ne pourra point être fausse en partie

§ 17. AB étant privative, c'est- Les syllogismes particuliers, syllogismes pour conclusions. - La prenégative, syllogisme en Celarent : mière proposition, la majeure, -Nulle sagesse n'est animai ; toute sa- L'autre, la mineure. - Règle génégesse théorique est sagesse; Donc rale: La conclusion particulière peut être vraie, soit que la majeure soit fansse en totalité on en partie, la mineure étant vraie, soit que la mineure solt fausse, la majeure étant vraie, soit enfin que toutes les deux

soient fausses. \$ 19. Premier cas : majeure fausse que la mineure, étant particulière, en totalité, mineure vraie : syllogisme en Darii: Toute neige est aniseulement; eile ne peut l'être qu'en mal ; queique être blanc est neige ; totalité. Voir plus haut, 88 4 et 8 .- Donc quelque être blanc est animal.

quelque être blane, et la neige est à quelque être blane. Si done l'on prend la neige pour moyen, que le premier terme soit : animal , et qu'on suppose que A est à B tout entier, et B à quelque C, la proposition A B sera tout entière fausse, et B C sera vraie, ainsi que la conclusion, \$ 20. De même, si la proposition A B est privative; ear il se peut faire que A soit à B tout entier et ne soit pas à quelque C; et, cependant, que B soit à quelque C; par exemple, animal est à tout homme, et il n'est pas le conséquent de quelque être blane; mais homme convient à quelque être blanc. Si donc, en prenant homme pour moyen, l'on suppose que A n'est à aucun B, et que B est à quelque C, la conclusion sera vraie, bien que la proposition A B soit tout entière fausse. § 21. Si A B n'est fausse qu'en partie, la conclusion sera vraie, si BC est vraie aussi; car rien n'empêche que A soit à quelque B et à quelque C, et que B soit à quelque C: que animal, par exemple, soit à quelque être beau et à quelque être grand, et que beau soit à quelque être grand. Si, done, l'on suppose que A est à tout B et B à quelque C, la proposition A B sera fausse en partie, et la proposition B C, vraie, ainsi que la conclusion. § 22. De même, si la proposition A B est privative; car

fausse en totalité, étant négative au lieu d'être affirmative, la mineure restant vraie, syllogisme en Ferio:

être blanc n'est pas animal.

§ 20. Second cas : la majeure, est animal : quelque être grand est beau; Donc quelque être grand est animai.

§ 22. Quatrième cas : la majeure Nul homme u'est animai : quelque fausse, en partie, étant négative au être blanc est bomme : Donc quelque lieu d'être affirmative, la mineure restant vrale, syllogisme en Ferío : \$ 21. Troislème cas : maieure Aucun être beau n'est animai : quelfausse en partie, mineure vraie, que être grand est beau; Donc quelsyllogisme en Darii : Tout être beau que être grand n'est pas animai.

les termes seront les mêmes et disposés de la même manière pour la démonstration. § 23. En outre, si A B est vraie et B C fausse, la conclusion sera vraie; car rien n'empêche que A ne soit à B tout entier et à quelque C, et que B ne soit à aucun C. Animal, par exemple, est à tout cygne et à quelque être noir; mais cygne n'est à aucun être noir. Si donc l'on suppose que A est à tout B ct Bà quelque C, la conclusion sera vraie, quoique B C soit faux. § 24. De même, si l'on fait la proposition A B privative; ainsi il se peut que A ne soit à aucun B et qu'il ne soit pas à quelque C, et cependant que B ne soit à aucun C; par exemple, le geure à l'espèce qui est d'un autre genre et à l'accident de ses propres espèces. Ainsi, animal n'est à aucun nombre, mais il est à quelque être blauc; et nombre n'est à aucun être blanc. Si donc l'on prend : nombre pour moyen, et que A soit supposé n'être à aucun B, mais que B soit supposé à quelque C. A ne sera pas à quelque C; ce qui était vrai. Ainsi la proposition A B est vraie, et la proposition B C est fausse. § 25. Si A B est fausse en partie et que B C soit fausse aussi, la conclusion sera vraie; car rien n'empêche que A soit à quelque B et à quelque C aussi, et

étant vraie, et la mineure fausse; n'est pas animai. syllogisme en Darii: Tout cygne est animai : queique être noir est cygne. Done queique être noir est animai.

<sup>\$ 24.</sup> Sixième cas : la majeure vraie étant négative au lien d'être se; syllogisme en Ferio: Aucun nom-

<sup>§ 23.</sup> Cinquième cas : la majoure est nombre ; Donc quelque être blanc § 25. Septième cas : les prémisses

étant tontes deux fausses, la majeure peul i'être en partic ou en totalité . la mineure l'étant toujours lei en totalité. Avec majeure fausse en paraffirmative, la mineure restant faus- 1ie, et mineure fausse, la conciusion peut être vraie : svilogisme en Darii : bre n'est animai : quelque être blanc Tout être blanc est animai : quelque

que B ne soit à aucun C: par exemple, si B est le contraire de C, et que tous deux soient des accidents d'un même genre; car animal est à quelque être blanc et à quelque être noir, mais blanc n'est à aucun être noir. Si done l'on a supposé que A est à tout B et B à quelque C, la conclusion sera vraie. § 26. De même, en faisant la proposition A B privative. Les termes resteront les mêmes et seront placés pareillement pour la démonstration. § 27. Les propositions étant toutes deux fausses, la conclusion pourra encore être vraie; car il se peut que A ne soit à aucun B et qu'il soit à quelque C; et, cependant, que B ne soit à aucun C; par exemple, le geure à l'espèce qui est d'un autre genre, et à l'accident de ses propres espèces. Animal, en effet, n'est à aucun nombre, mais il est à quelque être blanc, et le nombre n'est à aucun être blanc. Si, donc, l'on suppose que A est à tout B et B à quelque C, la conelusion sera vraie, bien que les propositions soient toutes deux fausses. § 28. De même, A B étant privative: car rien n'empêche que A soit à B tout entier, et qu'il ne soit pas à quelque C, ni que B ne soit à aucun C; par exemple, animal convient à tout cygne et ne convient

être noir est blanc; Donc quelque ètre noir est animal. \$ 26. Huitième cas : AB priva-

fausses, sous-entendu en totalité : syllogisme en Daríi: Tout nombre est animal : quelque être blanc est

\$ 28. Dixième cas : AB étant privative, c'est-à-dire, la majeure fausse -ètre blanc n'est animal ; quelque en totalité étant négative au lieu être noir est blanc; Donc quelque d'être affirmative; Nul cygne n'est animal: quelque être noir est cygne; 8 27. Neuvième cas : toutes deux Donc quelque être noir est animal.

tive, c'est-à-dire, la majeure fausse nombre; Donc quelque être blanc est en partie étant négative au lieu d'ê- animal. tre affirmative, la mineure restant fausse, syllogisme en Ferio : Nul être noir n'est pas animal.

pas à quelque être noir, et cygne ne convient à aucun être noir. Si donc l'on a supposé que A n'est à aucun B, et que B est à quelque C, A ne sera pas à quelque C. La conclusion est donc vraie; mais les propositions sont fausses.

# CHAPITRE III.

- La conclusion peut être vraie avec des prémisses fausses. -Seconde figure. - Syllogismes universels avec deux prémisses fausses entièrement : avec une prémisse entièrement fausse et l'autre vraie : avec deux prémisses fausses en partie. - Syllogismes particuliers avec une prémisse fausse et l'autre vraie : avec deux prémisses fausses.
- § 1. Dans la figure moyenne, on peut toujours faire des syllogismes vrais par des propositions fausses, soit les deux étant tout entières fausses; soit l'une ou l'autre l'étant en partie; soit l'une tout entière étant vraie. l'autre tout entière étant fausse, quelle que soit d'ailleurs la proposition fausse: soit toutes les deux étant fausses en partie; soit l'une étant complètement vraie et l'autre fausse en partie; soit enfin, l'une étant tout à fait fausse,
- jours dans la seconde figure tirer une Syllogismes universels... Syllogisconclusion vraie de prémisses faus- mes particuliers, syllogisme pris enses, les deux ou l'une des deux seu- core pour conclusion, comme il l'a lement étant fausses, soit en totalité, été déjà fort souvent.

\$ 1. Règle générale : on peut tou- soit en partie .- Syllogismes vrais ...

et l'autre vraie en partie : tout ceci, d'ailleurs, étant applicable aux syllogismes universels, aussi bien qu'aux syllogismes particuliers. § 2. En effet, A n'étant à aucun B, mais étant à tout C; par exemple, animal à aucune pierre, mais à tout cheval; si l'on établit les propositions sous forme contraire, et qu'on suppose A à tout B et à aucun C, la conclusion sera vraie, bien que tirée de deux propositions tout entières fausses. § 3. De même encore, si A est à tout B, et qu'il ne soit à aucun C; car le syllogisme sera le même. § 4. De même aussi, l'une étant entièrement fausse, l'autre entièrement vraie; car rien n'empêche que A soit à tout B et à tout C, et que B ne soit cependant à aucun C; par exemple, le genre qui est aux espèces non subordonnées. Ainsi, animal est à tout cheval et à tout homme, et aucun homme n'est cheval. Si donc l'on a supposé que animal est à l'un tout entier, et qu'il n'est aucunement à l'autre, l'une des propositions sera tout entière fausse, l'autre tout entière vraie: la négation étant indifféremment dans l'une ou

de les rendre fausses en totalité. Voir ch. précédent, \$8 4 et 8 .- Syltotalité, conclusion vraie.

renversées, et que de l'autre, la con- clusions sont vraies.

\$ 2. Sous forme contraire, alin clusion est convertie. L'expression d'Aristote est trop générale.

\$ 6. Après avoir supposé les deux logisme en Camestres: Toute pierre prémisses fausses en totalité, dans est animal : aucun cheval n'est ani- les modes universels, 11 faut suppomal : Donc aucun cheval n'est pier- ser l'une seulement fausse et l'autre re; majeure et mineure fausses en vraie : la mineure fausse, la majeure vrale: syllogisme en Cames-\$ 3. Syllogisme en Cesare : Au- tres : Tout cheval est animal : aucun cun cheval n'est animal : toute pier- homme p'est animal : Done aucun re est animal: Donc aucune pierre homme n'est cheval.-Majeure fausn'est cheval.-Le syllogisme sera le se, mineure vraie, syllogisme en même, On voit, au contraire, qu'il Cesare : Aucun cheval n'est animal : n'est pas tont à fait le même, puis- tout homme est animal : Done aucun que, d'une part, les prémisses sont homme n'est cheval. Les deux con-

l'autre des propositions. § 5. De même, si l'une est fausse en partie, et l'autre tout entière vraie; car A peut être à quelque B et à tout C, et B cependant n'être à aucun C; par exemple, animal est à quelque être blanc, et à tout corbeau, et blane n'est à aueun corbeau. Si donc l'on a supposé que A n'est à aucun B, mais qu'il est à C tout entier, la proposition A B sera fausse en partie, et A C est tout entière vraie; et la conclusion sera vraie aussi. 6 6. De même, en déplacant la négation; et la démonstration se fera par les mêmes termes. § 7. Même résultat encore, si la proposition affirmative est fausse en partie, et la privative tout entière vraie; car rien n'empêche que A soit à quelque B, et qu'il ne soit pas à tout C, et que B ne soit à aucun C; comme, par exemple, animal est à quelque être blanc; mais il n'est à aucune poix, et blanc n'est à aucune poix. Si done l'on a supposé que A est à B tout entier, et n'est à aueun C, A B sera fausse en partie, et A C sera tout entière vraie; et la conclusion. également. § 8. Si les deux propositions sont fausses en

- § 5. La majeure étant fausse en partie, et la mineure vraie, syllogisme en Ceare: Aucun être blanc n'est animai : tout corbeau est animai : Donc aucun corbeau n'est blanc
- § 6. En déplaçant la négation, c'est-à-dire, en la supposant à la mineure au lieu de la majeure, sylogisme en Camestres: Tout corbean et anima: aucon être blace n'est animai : Done aucon être blace n'est corbean; majeure vraie, mineure fausse en partie; conclusion convertie du syllogisme précédent, comme au § 3.
- § 7. Syllogisme en Comettre, aver partie: Tout feir blanc et animat: anuent poit n'est animat: Done en-cune piut n'est animat: Done en-cune piut n'est animat: Done en-cune piut n'est hanche. On peut ajouter le syllogisme en Cesare qu'Arristote ne fait qu'indiquer, enne priciaten dans octet règle ni la majoure ni la mineure: Aucume poit n'est animat: tout être blanc est animat: Done aueun être blanc est animat: Done aueun être blanc est approceedient.
- § 8. Après avoir étudié le cas où l'une des deux propositions seniement est fausse en partie, reste pour

partie, la conclusion sera encore vraie; car A peut être à quelque B et à quelque C, et B n'être à aucun C; comme animal est à quelque être blanc et à quelque être noir ; mais blanc n'est à aucun être noir. Si donc on a supposé que A est à tout B et qu'il n'est à aucun C, les deux propositions seront fausses particllement, et la conclusion sera vraie. 6 o. Même résultat, en déplacant la privative, et avec les mêmes termes.

6. 10. Il est tout aussi évident que ces règles sont applicables aux syllogismes particuliers; car rien n'empêche que A soit à tout B et à quelque C, et que B ne soit pas à quelque C; comme, par exemple, animal est à tout homme et à quelque être blanc; mais homme ne sera pas à quelque être blanc. Si donc l'on a supposé que A n'est à aucun B, et qu'il est à quelque C, la proposition universelle sera tout entière fausse; et la particulière sera vraie, ainsi que la conclusion. § 11. Même résultat, si l'on prend la proposition A B affirmative; car il se peut faire que A ne soit à aucun B et ne soit pas à quelque C; et que B ne soit pas à quelque C. Ainsi, animal

les modes universels, le cas où elles sont toutes les deux fausses en par- verselles, viennent les particulières : tie. La conclusion est encore vrale, elles seront encore vrales, les présyllogisme en Camestres: Toul être misses étant fausses.-Syllogisme en blanc est animal : aucun être noir Festino : Aucun homme n'est anin'est animal : Donc aucun être noir mal, quelque être blanc est animal : n'est blanc.

\$ 9. En déplaçant la privative, animal; l'une des deux propositions, c'est-à-dire, en la supposant à la majeure au lien de la mineure, syllogisme en Cesare : Aucun être bianc n'est animai : tont être noir est animai : Donc ancun être noir n'est être blanc n'est pas inanimé. blane.

\$ 10. Après les conclusions uni-Done quelque être blane n'est pas

la majeure, est lei fausse. § 11. Syllogisme en Baroco: Tou être inanimé est animal : quelque être biene n'est pos animai : Done quelque

n'est à aucun être inanimé, et il n'est pas à quelque être blanc: mais inanimé n'est pas à quelque être blanc. Si done l'on a supposé que A est à tout B, et qu'il n'est pas à quelque C, la proposition universelle A B sera tout entière fausse; la proposition A C sera vraie, ainsi que la conclusion. § 12. De même encore, si la proposition universelle est supposée vraie, et la particulière, fausse, En effet, rien n'empêche que A ne soit conséquent ni d'aucun B, ni d'aucun C, et que B ne soit pas à quelque G; par exemple, animal n'est conséquent d'aucun nombre ni d'aucun être inanimé; et nombre n'est pas conséquent de quelque être inanimé. Si donc l'on a supposé que A n'est à aucun B, et qu'il est à quelque C, la conclusion sera vraie, ainsi que la proposition universelle; mais la particulière sera fausse. § 13. De même, en supposant l'universelle affirmative; car il peut se faire que A soit à B et à C tout entiers, et que cependant B ne soit pas conséquent de quelque C; par exemple, le genre relativement à l'espèce et à la différence. En effet, animal est conséquent de tout homme et de tout être muni de pieds; mais homme n'est pas le conséquent de tout être muni de pieds. Si donc l'on a supposé que A est à B tout entier, et qu'il n'est pas à quelque C, l'universelle sera vraie, la particulière, fausse, et la conclusion, vraie. § 14. Il est

<sup>\$ 12.</sup> On a supposé jusqu'ici la majeure fausse et la mineure vrale, il faut maintenant supposer, à l'inverse, la majeure vraie et la mineure fausse; la conclusion n'en sera pas moins vraie; syllogisme en Festino: Aucun nombre n'estanimal : quelque être inanimé est animal : Donc quelque être inanimé n'est pas nombre. des particuliers le cas où l'une des

<sup>\$ 13.</sup> L'universelle affirmative, syllogisme en Baroco, avec majeure universelle affirmative et vrale: Tout homme est animal : quelque être muni de pieds n'est pas animal : Donc quelque être muni de pieds n'est pas homme.

<sup>\$ 14.</sup> Après avoir vu pour les mo-

évident que, même de deux propositions fausses, on pourra tirer une conclusion vraie; par exemple, si A peut être à B tout entier, et qu'il ne soit à aueun C, et cependant que B ne soit pas le conséquent de quelque C; car, si l'on a supposé que A n'est à aucun B, et qu'il est à quelque C, les deux propositions seront fausses, et la eonclusion sera vraie. § 15. De même aussi, la proposition universelle étant affirmative, et la particulière, privative; ear il se peut que A ne soit à aueun B, et qu'il soit le conséquent de tout C, et que B ne soit pas à quelque C; par exemple, animal n'est à aueune science; mais il est conséquent de tout homme, bien que seience ne soit pas le conséquent de tout homme. Si done l'on a supposé que A est à B tout entier, et qu'il n'est pas conséquent de quelque C, les propositions seront fausses; et cependant la conclusion sera vraie.

deux propolitions est fause, reute lo cas of toutes les deux le sont; syllegisme en Fertino: A teun homme n'est anime! s denime! S deux le sont; syllegisme en Fertino: A teun homme n'est pas homme.—Le scilitons portent ordinairement: si A cet à B tout entirer et à C tout entirer, or, il flust nécessairement: si A n'est à aueun C; car autrement la proposition : A est à quelque C, ne serait pas fause, et il flust qu'elle le soit. Bocce seul , comme l'indique sa travelle proposition : A est à quelque C, ne serait pas fause, et il flust qu'elle le soit. Bocce seul , comme l'indique sa travelle proposition : A est à quelle le soit.

duction, a eu ici la leçon véritable. Il faut la rétablir d'après son autorité, comme le propose Pacius. Averroës et Albert-le-Grand ont suivi Boèce, sans avoir connu, à ce qu'il

paratt, d'autre leçon que la bonne. § 15. La proposition universelle, c'est-à-dire, la majeure; syllogisme en Barceo: Tonte science est animal: Quelque homme n'est pas animal: Donc quelque homme n'est pas science. Les prémisses sont toutes les deux fausses.

## CHAPITRE IV.

La conclusion peut être vraie avec des prémisses fausses. -Troisième figure. - Syllogismes à prémisses universelles toutes deux entièrement fausses, toutes deux fausses en partie. -Syllogismes avec une prémisse particulière.

Remarques applicables aux trois figures : la fausseté de la conclusion Implique celle des prémisses ou de l'une des prémisses ; la fausseté des prémisses n'implique ni la fausseté ni la vérité de la conclusion.

§ 1. Dans la dernière figure, on conclura également le vrai de propositions fausses, les deux étant fausses tout entières, ou l'une et l'autre l'étant en partie, ou l'une tout entière, vraie, et l'autre, fausse, ou l'une fausse en partie, et l'autre, vraie tout entière, ou à l'inverse; et enfin, de quelque autre façon qu'il soit possible de modifier les propositions. § 2. En effet, rien n'empêche que,

\$ 14, il s'agit de la troisième figure. dans laquelle on peut tirer une conclusion vraie de prémisses fausses,

quelle que soit d'ailleurs la nuance des propositions vraies ou fausses, toutes deux, ou l'une des deux, en

\$ 1. Ce chapitre est divisé en deux fin, sont résumées les règles généparties blen distinctes. Du & 1 au rales relatives à cette seconde propriété du syllogisme dans les trois figures.

§ 2. Examen des modes où les deux prémisses sont universelles; syllogisme en Darapti, avec des propositions fausses en totalité et totalité ou en partie : du § 15 à la conclusion vraie : Tout être inanimé ni A ni B, ne soient à aucun C, et que, cependant, A soit à quelque B; par exemple, ni homme, ni muni de pieds, n'est le conséquent d'aucun être inanimé; mais homme, cependant, est à quelque être muni de pieds. Si donc l'on a supposé que A et B soient à tout C, les propositions seront fausses tout entières; mais la conclusion sera vraie. § 3. De même, l'une étant privative et l'autre, affirmative; ear il peut se fairc que B ne soit à aucun C et A à tout C, et que A ne soit pas à quelque B; ainsi, noir n'est à aucun cygne; mais animal est à tout cygne, et animal n'est pas à tout être noir; de sorte que, si l'on a supposé que B est à tout C, et que A n'est à aucun C, A ne sera pas à quelque B; et la conclusion sera vraie, bien que les deux propositions soient fausses. 6 4. Si toutes les deux sont fausses en partie, la conclusion sera encore vraie; car rien n'empêche que A et B soient à quelque C, et que A soit à quelque B; que, par exemple, blanc et beau soient à quelque animal, et blanc à quelque être beau. Si donc l'on a supposé que A et B soient à tout C, les propositions seront fausses en partie; mais la conclusion sera vraie. § 5. De même, si l'on suppose A C privative; car rien n'empêche que A ne soit pas

est homme : toul être inanimé a des pieds : Donc quelque être qui a des pieds est homme.

- § 3. Syllogisme en Felapton, avec des propositions fausses en totalité el conclusion vraie : Nul cygne n'est animal : toul cygne est noir : Donc quelque être noir n'est pas animal.
- fausses en partie, au lieu de l'être beau n'est pas blanc.

en totalité, la conclusion est encore vraie; syllogisme en Darapti: Tout animal est blanc : tout animal est beau : Donc quelque être beau est blanc.

\$ 5. AC privative, c'est-à-dire, la majeure; syllogisme en Felapton: Aucun animal n'est blanc : toul ani-& 4. Les deux prémisses étant mal est beau : Donc quelque être

à quelque C, que B soit à quelque C, et que A ne soit pas à tout B; par exemple, blane n'est pas à quelque animal, mais beau est à quelque animal; et blanc n'est pas à tout être beau. Si done l'on a supposé que A n'est à aueun C, et que B est à tout C, les deux propositions seront fausses en partie; mais la conclusion sera vraie. 6 6. Même résultat, en prenant l'une tout entière vraie, l'autre tout entière fausse; car il se peut que A et B soient conséquents de tout C, et cependant que A ne soit pas à quelque B; par exemple, animal et blanc sont conséquents de tout cygne; et cependant animal n'est pas à tout être blane. En prenant donc ces termes, si l'on a supposé que B est à C tout entier, et que A n'est pas à C tout entier, la proposition B C tout entière sera vraie; la proposition A C, tout entière fausse; et la conclusion, vraie. § 7. De même encore, si B C est faux, et A C, vrai. Les termes, pour la démonstration, seront les mêmes : Noir, cygne, inanimé. § 8. Le résultat ne change pas, même si l'on fait les deux propositions affirmatives; car rien n'empêche que B soit conséquent de tout C, mais que A ne soit pas à C tout entier, et qu'il soit à

lement étant fansse en totalité, et l'autre étant vrale, la conclusion sera vrale aussi. — N'est par de Cout entier, c'est-à-dire, n'est à aucun C; syllogisme en Felapton : Nul cygne n'est anima! : tout cygne est blanc : Done quelque être blanc n'est pas animal. La majeure est fausse en totalité, et la mineure est vralité, et la mineure est vralité.

<sup>§ 7.</sup> Si la mineure , au contraire , mal : Donc quelque animal est noir, est fausse en totalité, et la majeure, conclusion vraie avec majeure fausse.

<sup>8.</sup> L'une des propositions seu- vraie, la couclusions sera encore vraie; nent étant fansse en totalité, et autre syllogisme en Felapton: Nul utre étant vraie, la conclusion cygne n'est noir: tout cygne est lara vraie aussi.—N'est pas à C tout mimé; Done quelque être l'manimé ifère, c'est-à durent C; n'est pa snoir.

<sup>§ 8.</sup> Les deux propositions affirmatites, la majeure étant fausse en totalité et la mineure vraie, comme au § 6; syllogisme en Darapti: Tout cygne est noir : tout cygne est animal : Donc quelque animal est noir, condission ruis asse maines fausse.

quelque B. Par exemple, animal est à tont eygne, noir n'est à aucun eygne, et noir est-à quelque animal. Si donc l'on a supposé que A et B soient à tout C, la proposition B C sera vraie tout entière; mais A C sera tout entière fausse, et la conclusion sera vraie. § q. De même, si l'on suppose que A C soit vraie; et la démonstration se fera par les mêmes termes. § 10. Même résultat, si l'une est tout entière vraie, et l'autre, fausse en partie : car il se peut que B soit à tout C, et A à quelque C, et A à quelque B. Par exemple, bipède est à tout homme, mais beau n'est pas à tout homme, et beau est à quelque bipède. Si done l'on a supposé que A et B soient à tout C, la proposition B C sera vraie tout entière, et la proposition A C sera fausse en partie; mais la conclusion sera vraic, § 11. De même, si A C est vraie, et que B C soit fausse en partie, on fera la démonstration avec les mêmes termes, qu'on changera de place. § 12. Même résultat, l'une étant privative et l'autre affirmative; car, puisque

la majeure vraje, et la mineure fausse en totalité, comme au § 7; autre syllogisme en Darapti : Tout cygne homme est bean : Donc apelane être est animal : tout cygne est noir : beau est bipède. - Qu'on changera Donc quelque être noir est animal, de place, On voit en effet qu'il a suffi conclusion convertie du syllogisme de transposer les prémisses du sylloprécédent.

§ 10. L'une des prémisses étant fausse en partie au lieu de l'être en totalité, la conclusion est encore vraie. Solt d'abord la maieure qui est fausse en partie; syllogisme en Darapti : Tout homme est beau : tout homme est bliede : Donc quelque bipède est bean.

\$ tt. On à l'inverse, la majeure neure est vraie.

§ 9. Ou à l'inverse, si l'on fait AC AC étant vrale et la mineure fausse en partie; autre syllogisme en Darapti : Tout homme est bipède : tout gisme précédent, c'est-à-dire, de prendre le majent pour mineur; et réciproquement.

§ 12. Syllogisme en Felapton. -L'uneétant privative, c'est-à-dire, la maieure : Aucun homme n'est blanc : tont bomme est animal : Donc quelque animal n'est pas blanc; la majeure est fausse en partie, et la mi-

B peut être à C tout entier, et A à quelque C, les termes étant ainsi disposés, A n'est pas à tout B. Si donc l'on a supposé que B est à tout C, et que A n'est à aucun C, la privative sera fausse en partie; et l'autre sera tout entière vraie, ainsi que la conclusion. § 13. De plus, comme il a été prouvé que, A n'étant à aucun C, et B étant à quelque C, A peut ne pas être à quelque B, il est évident que, même A C étant tout entière vraie, et B C fausse en partie, la conclusion peut encore être vraie; car, si l'on a supposé que A n'est à aucun C, mais que B est à tout C. A C tout entière est vraie, et B C est fausse en partie.

§ 14. Il n'est pas moins évident que, pour les syllogismes particuliers aussi, l'on conclura le vrai par des propositions fausses. Il faudra prendre les mêmes termes qu'avec les propositions universelles, affirmatifs pour les

poser la majeure vraie et la mineure changée d'universelle en particufausse en partie; autre syllogisme lière, et au lieu de dire : Tout homen Felapton : Nui bomme n'est pierre : tout bomme est blanc : Donc quelque être blanc n'est pas pierre.

& 14. Sullogismes particuliers. c'est-à-dire, ceux où l'ane des prémisses est particulière, l'autre étant nécessairement universelle, comme Disamis, Datisi, Brocardo, Ferison: il ne peut être question lel que de conclusions particulières, puisque toutes, sans exception, le sont dans la troisième figure. - Pour les propositions universelles, Darapti, Felapton, où les deux premisses sont universelles : ainsi ponr obtenir le syllogisme en Disamis, il faudra unterieurement des deux particuprendre les mêmes termes qu'en liers affirmatifs, Datisi, Disamis.

§ 13. On peut, à l'inverse, sup- Darapti : la majeure seule sera me est bipède, on aurait : Quelque homme est bipède. - A supposer qu'elle est universelle affirmative, c'est-à-dire, à la faire totalement fausse .- A supposer qu'elle est universelle, c'est-à-dire, à la faire fausse en partie. Voir plus haut, ch. 2, 88 3 et 8. - L'exposition des termes, c'est-à-dire, la substitution de termes réels aux lettres, et les relations dans lesquelles on les met les uns avec les autres. - Pour les syllogismes privatifs, c'est-à-dire, à conclusion privative, Brocardo, Ferison, parce qu'il était question

conclusions affirmatives, privatifs pour les privatives; car il n'y a ici aucune différence, quand la proposition est universelle négative, à supposer qu'elle est universelle affirmative : ou , quand elle est affirmative particulière , à supposer qu'elle est universelle, en ce qui concerne l'exposition des termes. Du reste, la méthode est la même pour les syllogismes privatifs.

§ 15. Il est donc clair que, si la conclusion est fausse. il faut que les éléments dont on la tire soient faux, ou tous, ou du moins quelques-uns; et que, lorsqu'elle est vraie, il n'est pas nécessaire qu'ils soient vrais, ni quelques-uns, ni tous. Mais il se peut qu'aueun élément n'étant vrai dans le syllogisme, la conclusion le soit, sans que toutefois elle le soit nécessairement. § 16. Le motif de ceci, c'est que, lorsque deux choses sont l'une par rapport à l'autre, de telle sorte que, l'une étant, il faut nécessairement que l'autre soit , la seconde n'étant pas , l'autre ne sera pas non plus; mais, la seconde étant, il n'est pas nécessaire que l'autre soit. § 17. Mais il est im-

sur le rapport des prémisses et de la conclusion en tant que vraies ou fausses. De la fausseté de la concinsion, on peut affirmer celle des prémisses; mais de la vérité de la conclusion, on ne peut pas aftirmer celle des prémisses : car la conclusion conséquent n'implique pas celle de pent être vraie sans qu'aucune des prémisses le soit, comme on l'a vu dans les chapitres 2, 3 et dans celui-ci.

\$ 16. Deux choses . Ce sont ici d'une part les prémisses, et de l'autre la conclusion : ainsi la conclusion étant vraie, il n'est pas nécessaire que les prémisses soient vraies ; la

\$ 15. Résumé général des règles conclusion n'étant pas vraie, il est nécessaire que les prémisses ne soient pas vraies non plus. En d'autres termes, considerant la conclusion comme conséquent, et les prémisses comme antécédent, on tire cette règle générale : L'existence du l'antécédent : mais la destruction du conséquent implique celle de l'antécedent

\$ 17. En appliquant ceci au syllogisme, on peut dire en d'antres termes, qu'il n'est pas possible que la même conclusion demeure, si l'on suppose tour à lour que les prémisses

possible qu'une même chose soit mécessairement, selon qu'une même autre chose est ou n'est pas. Par exemple : je veux dire qu'il est impossible que, si A étant blaue, B doit être grand de toute nécessité, A n'étant pas blanc, B soit encore grand nécessairement. En effet, puisque, cette chose A étant blanche, il y a nécessité que cette autre chose B soit grande, et que, B étant grand, C ne soit pas blanc, ji flaut nécessairement, si A est blanc, que C ne le soit pas. Et, si l'on suppose deux choses dont il faut nécessairement que l'une soit par l'existence de l'autre, la seconde n'étant pas, il y a nécessité que la première.

soient et ne soient pas vraies. - Une même chose, le conséquent. - Une même autre, l'antécèdent. - C ne soit pas blane, Aristote pose lei un troisième terme pour rendre la déduction plus évidente. Voici tout le syllogisme hypothétique : si A est blanc, Best grand; or si Best grand, C n'est pas blane : Done si A est blanc, C n'est pas blanc. - La seconde n'étant pas, c'est-à-dire, quand le conséquent n'est pas yral . l'antécédent n'est pas non plus vrai : mais si l'antécédent est vrai , le consequent doit l'être : c'est ce qu'Aristote entend quand ii dit : deux choses dont il faut necessairement que i'une soit par l'existence de l'autre. L'une c'est le consequeut vrai, i'autre c'est l'antécédent vrai. - Mais si A n'étant pas blane, supposition qui doit conduire a une absurdité. On avait dans le premier syllogisme : Si A est blane , B est grand ; or A est blane ; Done B est grand; en prenant la contradictoire de la majeure, que f'adversaire nie, on a : Si A n'est pas blanc, B est grand : or si B n'est pas

grand, A n'est pas blane: Done si Bn'est pas grand, eonclusion absurde; c'est done la majeure elle-même qui est absurde, car la mineure a été admiseet prouve « la seconde n'etant pas, ill y a nécessité que la première ne soit pas, » — Comme acre les trois termer, A, B, C, posès su délnit de ceparagraphe. C'est que, dans ce denier exemple, B est pris dens fois, au lieu de C.

En resumé, on ne peut de la faus- > seté des premisses induire la fausseté nécessaire de la conclusion, puisqu'on peut aussi bien de prémisses fausses tirer une conclusion vraie qu'une conclusion fausse comme elles : mais de la vérite des prémisses on peut toujours induire celle de la conclusion. De la fausseté des premisses, on ne peut induire la verité de la conclusion : car cette vérité de la conclusion ne peut être induite necessairement que de la vérite des prémisses. Voir les exemples cités dans ce chapitre, et dont ces règles sont tirées.

ne soit pas. Done, B n'étant pas grand, il n'est pas possible que A soit blanc; mais, si, A n'étant pas blanc, il est nécessaire que B soit grand, il résulte, de toute néeessité, que, B u'étant pas grand, ee même B est grand: ee qui est absurde. Car, si B n'est pas grand, A nécessairement ne sera pas blane. Si done, A n'étant pas blane, B est grand, il en résulte, comme avec les trois termes, que, si B n'est pas grand, ce même B est cependant grand.

#### CHAPITRE V.

Démonstration circulaire. - Première figure. - Définition de la démonstration circulaire; exemple; cas où elle a lieu.--Exposition de la démonstration circulaire pour les modes de la première figure, tant les universels que les particuliers.

§ 1. Démoutrer eirculairement et réciproquement, c'est au moyen de la conclusion et de l'une des proposi-

jeure, tantôt mineure .- Dont l'attribution est rencersée, Ce n'est pas dans ce chapitre. Elle n'est parfaite la conversion proprement dite, com- qu'en Barbara; et encore faut-il que me dans les propositions absolues ; et tous les termes soient réciproques, avec la conversion toute différente faitement égale, ils puissent toujours

§ 1. Définition de la démonstra- des modales. Voir liv. 1, ch. 2 et 3. tion circulaire. Il faut que tour à Il s'agit lei d'un renversement plutour chaque prémisse devienne con- tôt que d'une conversion. La démonclusion; et la conclusion, tantôt ma- stration circulaire peut être plus ou moins complète, comme on le verra il ne faut pas non pius la confondre c'est-à-dire qu'étant d'extension partions, dont l'attribution est renversée, conclure l'autre proposition que l'on avait prise dans le syllogisme antérieur. § 2. Par exemple, si, devant démontrer que A est à tout C, on l'a démontré par B; et que l'on démontre ensuite que A est à B en supposant que A est à C et C à B, on conclura ainsi que A est à B. Mais, d'abord, on avait supposé, an contraire, que B est à C. Ou bien encore, si, pour démontrer que B est à C, l'on suppose que A est à C, ce qui était la conclusion antérieure, et que B est à A; mais, d'abord, on supposait, tout au contraire, que A était à B. § 3. Il n'y a pas d'autre manière de faire une démonstration réciproque. Si l'on introduit un autre moyen, la preuve n'est plus circulaire; car alors on ne garde plus les mêmes propositions. Et si c'est elles qu'on emploie, il n'en fant prendre qu'une seule; car si l'on prenait les deux, la conclusion serait la même,

être pris indifféremment les uns pour les autres. Ainsi les deux termes de cette proposition : Tout être qui peut rire est homme : tout homme est un être qui peut rire. § 2. Voici ces trois syllogismes

dead le second prouve la migleure de premier, la junelle dévent ou achies, la conclusión du premier devenant majoure du second et don le travisième promue la miseure du premier, isquelle devient conclusion, la conclusion du premier devenant mineure du trusième; jamil : 1º A est a tout B, B est à tout C, donc A est à tout B, B est à tout C, des dont C, C est à tout B, donc A est à tout E; 2º B est à la control de la control de

trois syllogismes démontrant les trois propositions renversées du premier syllogisme, c'est-à-dire, la mineure du second, la majeure du troisième, et la conclusion renversée du premier.

\$ 3. Il ne pent y avoir d'autre methode que coite qu'on vient d'indiquer; car si l'on prend un moyen different du prendre, c'est un nouven sylogisme; ce n'est pins le premier sur lequel on reient circulairement. Si l'on prend plus d'une des deux penpositions, c'est-à-dire si fron prend les deux dans les nouvenn sylogismes, on odient in même conclusion: il n'y a pas de mon-venent, r'el per conséquent pas de rouvenent, r'el per conséquent pas de crede; car la démonstration circulaire est une sorte de monvenent.

tandis qu'il faut qu'elle soit autre. § 4. Dans les termes qui ne se convertissent pas, le syllogisme a lieu, l'une des propositions restant indémoutrée, parce qu'il n'est pas possible de prouver, avec des termes de ce genre, que le troisième terme est au moyen, ou le moyen au premier. Avec des termes réciproques, on peut au contraire les prouver tous les uns par les autres ; c'est, par exemple, quand A, B, C, se convertissent les uns dans les autres. § 5. Car soit démontré A C par l'intermédiaire de B, et, en outre, A B, par la conclusion et la proposition B C renversée; et de même, B C, par la conclusion et par la proposition A B renversée; il faut démontrer la proposition C B et B A; car ce sont les seules dont nous nous sommes servis sans les avoir démontrées. Si donc l'on suppose que B est à tout C, et que C est à tout A,

\$ 4. Qui ne se convertissent pas, est à tout B; 3º B est à tont A, A est c'est-à-dire, qui n'ont pas une extension parfaitement égale. - Restant indémontrée, c'est-à-dire que celle des propositions où les termes ne sont pas réciproques ne peut être démontrée circulairement. - Que le troisième terme est au moyen, c'està-dire, la mineure du second svilogisme du \$ 2. - Ou le moyen au premier, c'est-à-dire, la majeure du troisième syllogisme du § 2. - Avec des termes réciproques, c'est-a-dire, d'extension égale. C'est là la condition essentielle de la démonstration circulaire parfaite.

\$ 5. Voici tous les syllogismes du cercle parfait, ils sont au nombre de six: 1º ABC, A est à tont B, B à tout C, donc A à tont C; 2º A est réels : A pouvant rire, B raisonnaà tout C, C est à tout B, donc A ble, C homme.

à tour'C, donc B est à tout C; 40 B est à tout C, C est à toul A, donc B est à tout A ; 5º C est à tout A, A est à tout B, donc C est à tout B; 6º enfin, Cest à tout B. Best à tout A. donc C. est à tout A. Ainsi le premier svilogisme est le point de départ : le second prouve la majeure du premier. le troisième, sa mineure; le quatrième prouve la majeure du troisième; le cinquième prouve la mineure du second, et enfin le sixième prouve la mineure du quatrième, laquelle est aussi majenre du cinquième.-Les deux propositions sont démon- . trées, la majeure dans le cinquième. et la mineure dans le quatrième.-On pourrait prendre pour termes

il y aura syllogisme de B relativement à A. De même, si l'on suppose que C est à tout A, et A à tout B, il est nécessaire que C soit à tout B. Ainsi donc, dans ces deux syllogismes, la proposition C A est prise sans qu'on la démontre, mais toutes les autres sont démoutrées : et si nous démontrons aussi celle-là, toutes seront démontrées les unes par les autres. Si donc l'on suppose que C est à tout B et B à tout A, les deux propositions sont démontrées; et C est nécessairement à A. § 6. Il est donc clair que c'est seulement avec des termes qui se convertissent que l'on peut faire des démonstrations circulaires et mutuelles; dans les autres cas, il en est ainsi que nous l'avons dit. § 7. Il arrive aussi dans ces derniers syllogismes que, pour démoutrer, on se sert du démontré même ; car C est démontré de B, et B de A, en supposant que C est dit de A; et C a été démontré de A par ces mêmes propositions. Ainsi nous nous servons de la conclusion pour faire la démonstration.

§ 8. Dans les syllogismes privatifs, voici comment l'on démontre les termes les uns par les autres. Soit B à tout

plus haul, § 4.

§ 7. Ces derniers syllogismes, Les montré même, c'est-à-dire que, comme pour les trois premiers, on se me, et B de A, le quatrième, par C clusions du cinquième et du qua- aucun B.

\$ 6. Que nous l'avons dit, Voir trième servant de majeure et de mineure.

§ 8. Privatifs , c'est-à-dire , à trois derniers. - On se sert du dé- conclusion universelle négative, Celarent .- B à tout C, Aristote débute par la mineure. Premier syllogisme : sert de la conclusion démontrée pour A n'est à aucun B, B est à tout C; démontrer les prémisses,- C est de- donc A n'est à aucun C.-S'il faut montré de B, le cinquième syllogis- conclure que A n'est à aucun B. c'est-à-dire, pour démontrer la madémontré de A, c'est-à-dire, par le jeure dejà prise, un peut faire ce sixième; et la conclusion même du secund syllogisme : A n'est à aucua sixième a été demontrée par les con- C, C est à tout B, donc A n'est à C, et A à aucun B. La conclusion est que A n'est à aucun C. Si donc il faut conclurc que A n'est à aucun B, proposition qu'on a déjà prise, A ne sera à aucun C, mais C sera à tout B; car, de cette façon, la proposition est renversée. § q. Mais s'il faut conclure que B est à C. il ne faut plus convertir A B de la même manière ; car c'est une même proposition, que B n'est à aucun A, et que A n'est à aucun B. § 10. Mais il faut supposer que B est à tout ce à quoi A n'est pas. Soit A n'être à aucun C, ce qui était la conclusion; mais que B soit à tout ce à quoi A n'est pas; il est donc nécessaire que B soit à tout C. § 11. Ainsi, de ces propositions, chacune est devenue conclusion : et c'est là démontrer circulairement . c'està-dire, en prenant la conclusion et l'une des propositions renversée, conclure l'autre proposition.

§ 12. Dans les syllogismes particuliers, il n'est pas possible de démontrer la proposition universelle par les

8 9. S'il faut conclure que A est à C, c'est-à-dire, pour démontrer la mineure de Celarent : on ne le peut par la conversion ordinaire; car la proposition universelle negative, se convertissant en ses propres termes, reste la même, c'est-à-dire, pour parler plus exactement, qu'elle ne change ni de qualité, ni de quantité; alors les deux prémisses sont négatives, et le syllogisme n'est pas possible.

§ to. Pour démontrer la mineure de Celarent, il faut faire une sorte d'assumption qui rend la majeure affirmative hypothétique de négative syllogisme se construit ainsi : B est majeure.

à tout ce à quoi A n'est aucunement: or, A n'est à aucun C; donc B est à tout C, mineure du premier syllogisme, qui est alors demontrée.

\$ 1t. Les trois propositions de Celarent se trouvent ainsi prouvees: d'abord la conclusion dans le premier syllogisme: la majeure, dans le second, \$ 8; la mineure dans le troisième, \$ t0, par assumption bypothétique.

\$ 12. Après les modes universels, il fant étudier les modes particuliers, Darii el Ferio. En voiei la règle ginerale; pour Darii : la majeure est indémontrable par les deux autres, absolue qu'elle était d'abord; et le qui peuvent être démoutrées par la

autres, mais on peut démontrer la particulière, 6 13. Et l'on voit bien pourquoi cela n'est pas possible pour l'universelle; c'est que l'universelle se démontre par des termes universels; mais la conclusion ici n'est pas universelle; et il faut faire la démoustration au moven de la conclusion et de l'une des propositions. Il n'y a même pas encore de syllogisme en convertissant la proposition. parce que les deux propositions deviennent alors particulières. § 14. Mais on peut démontrer la particulière. Soit démontré que A est à quelque C par B. Si l'on suppose que B est à tout A, et que l'on garde la conclusion, B sera aussi à quelque C; c'est la première figure, et A est le moyen. § 15. Si le syllogisme est privatif, on ne peut démontrer la proposition universelle par le motif qu'on a dit précédemment. § 16. On ne peut pas plus dé-

- \$ 13. Le motif en est évident, e'est que la majeure étant universelle, lorsqu'elle devient conclusion, les deux prémisses sont particulières, ce qui ne donne pas de syllogisme : et même la conversion de la mineure ne remedie ici à rien, pulsane la particulière affirmative, en se convertissant, reste toujours particulière affirmative.
- \$ 14. On peut démontrer la particutière, e'est-à-dire, la mineure. Voici le premier syllogisme : A est à tout B; B est à quelque C: done A est à queique C. Voiei le second qui prouve la mineure remplacée alors par la conclusion qu'elle-même remplace : mais de plus, il faut renverser la majeure : B est à tout A ; A est à quelque C : donc B est à quelque C. tif. Ferio .- La proposition univer- tions, pour les obtenir.

sette, c'est-à-dire, la maieure,-Précédemment . \$ 13

\$ 16. On ne peut pas plus démontrer la particulière, e'est-à-dire, la mineure. - Si AB est renversé, comme att \$ 14. - Par assumption, comme pour la mineure de Celarent, § to. Il faut faire en sorte que la particulière négative de la conclusion O devienne affirmative; alors le svilogisme reste en Ferio. Volci le premier syllogisme : A n'est à aucun B. B est à quelque C, donc A n'est pas à quelque C. Voici le second qui prouve la mineure : B est à quelqu'une des choses à aucune desquelles n'est A, A est non à tout C, done B est à quelque C. On voit du reste que ces sortes de conclusions sont peu naturelles, et qu'il faut, en \$ 15. Si le syllogisme est priva- quelque façon, torturer les proposimontrer la particulière, si A B est renversé comme dans les syllogismes universels; mois on le peut par assumption. Ainsi B est à quelqu'une des choses, à quelqu'une desquelles A n'est pas. Si les termes ont une autre disposition, il n'y a plus de syllogisme, parce que la particulière devient négative.

### CHAPITRE VI.

Démonstration circulaire. — Seconde figure. — Dans les Syllogismes universels, la prémises affirmatire ne peut être démontrée circulairement; mais la négative peut l'être. — Dans les Syllogismes particuliers, la prémise universelle ne peut être démontrée circulairement, et la particulière soit affirmative, soit négative, peut l'être, quand l'universelle est affirmative.

§ 1. Dans la seconde figure, on ne peut démontrer de cette manière l'affirmatif; mais on peut démontrer le privatif. § 2. L'affirmatif ne se prouve pas, parce que les

§ 1. Règle générale des syllogismes universels : La proposition afirmative, c'est-à-dire, la mineure de Casare et la majeure de Camestres, ne peut être démontrée circulairement. La proposition négative, c'est-à-dire, la majeure de Casare et la mineure de Camestres, peut être démontrée. De cette manière, c'est-à-dire, circulaire de la manière d

cuiairement. — L'afarmatif, c'esià-dire, la proposition universelle affirmative; lo privatif, la proposition universelle négative.

§ 2. Ceci est évident ponr l'aniverselle affirmative; car les propositions sont aiors toutes deux nègatives; et li n'y a pas de syllogisme possible. — Puisque la conclusion deux propositions ne sont pas affirmatives, puisque la conclusion est privative, et que l'affirmatives publient que par deux affirmatives, § 3. Quant au privatif, il peut être démontré circulairement. Soit A à tout B et à aucun C, la conclusion est que B n'est à aucun C si donc l'on a supposé que B est à tout A et n'est à aucun C, il est nécessaire que A ne soit à aucun C; car c'est la seconde figure; et B est moyen. § 4. Si A B est privatif ct l'autre proposition affirmative, ce sera la première figure; car C est à tout A, et B à aucun C; de sorte que B n'est à aucun A. De là, A non plus n'est à aucun B, et le moyen est C. Ainsi, la conclusion et une seule proposition ne suffisent pas pour faire le syllogisme; et il faut, pour le faire, ajouter une autre proposition. § 5. Mais, si le syllogisme n'est pas universel, la proposition universelle n'est pas m'est pas universel, la proposition universelle n'est pas

est privative, La conclusion du premier syllogisme qui devient majeure pour Camestres et mineure pour Cesare, dans les seconds syllogismes. § 3. Quant au privatif, c'est-à-

dire, la mineure de Camestrea et la majeure de Cesare, Voici d'abord pour Camestres. Premier syllogisme: A est à tout B: A n'est à aucun C: Donc B n'est à aucun C; second syllogisme prouvant la mineure: B est à tout A : B n'est à aucun C; bonc à n'est à aucun C; bonc à n'est à aucun C; la majeure à été renversée en ses proposes termes.

§ 1. Si AB est pricatif, voici pour Cesare, AB étant la majeure. — Ce sera la première figure, c'est-à-dire qu'on démontrera circulairement en ramemant Cesare à Celarent. Premier syllogisme: A n'est à aucun B:

A est à tout C; Donc B n'est à aucun C; second sythogisme pour prouver la majerne, E, universelte negative: B n'est à aucun C; sest à tout A; so Donc B n'est à aucun A; so est à tout A; con est à aucun A; so est à tout A; se l'accommendation de la commentation de la seconde dans la première.

§ 5. Si le syllogisme n'est pas universel, syllogisme pour conclusion: il s'agit des deux modes Festino, Baroco. — La proposition univererselle, La uniquere de Baroco n'est pas demontrée par la raison dite plus haut, § 2, non plus que celle de Festino, Cest-à-dire, à cause des deux partientières. démontrée, par la même raison que nous avons dite plus haut, § 6. Mais la particulière est démontrée, lorsque la proposition universelle est affirmative. Soit, en effet, A à tout B, et non à tout C, la conclusion est : B n'est pas à quelque C. Si donc l'on suppose que B soit à tout A, et non à tout C, A ne sera pas à quelque C, et le moyen est B. § 7. Si l'universelle est privative, la proposition A C ne sera pas démontrée en renversant A B; car il arrive que les deux, ou l'une des deux propositions, devient négative; et alors il n'y a pas de syllogisme possible. Mais on démontrera ici de même que pour les universelles, en supposant que A est à quelqu'une des choses à toutes lesquelles B n'est pas.

- 2 6. La particulière est démontrée, e'est-à-dire, la mineure non des deux modes, mais de Baroco seulement. Premier syllogisme : A est a tout B : A n'est pas à quelque C : Done B n'est pas à quelque C; second syllogisme pour prouver la mineure : B est à tout A : B n'est pas à quelque C : Donc A n'est pas à quelque C; la majeure a été renversée en ses propres termes.
- § 7. Cette règle ne peut s'appliquer à Festino, où la majeure universelle est négative : la mineure du second syllogisme, qui est la conclusion du premier, étant négative, de deux négatives on ne peut tirer de syllogisme. - Ou l'une des deux, dernier paragraphe.
- Il ne semble pas qu'ici il puisse y avoir lieu à l'alternative. Les deux propositions sont negatives, puisque d'une part la majeure E demeure, et que la conclusion O devient mineure. Le texte paraît lei altéré, bien que les manuscrits ne donnent pas de variante. - De même que pour les universelles, c'est-à-dire, par l'assumption. Premier syilogisme en Festino: A n'est à aucun B: A est à quelque C : Donc B n'est pas à quel
  - que C; second syllogisme prouvant la mineure : A est à quelqu'une des choses à toutes lesquelles B n'est pas : B est non à tout C : Donc A est à quelque C. Volr au ch. précédent,

#### CHAPITRE VII.

Démonstration circulaire. - Troisième figure. - Syllogismes à deux prémisses universelles. - Syllogismes à prémisses, l'une universelle et l'autre particulière.

Remarques applicables aux trois figures : la démonstration circulaire peut avoir lieu dans une même figure ou dans des figures différentes.

- § 1. Dans la troisième figure, si les deux propositions sont universelles, il n'est pas possible de faire une démonstration des termes les uns par les autres; car l'universel n'est démontré que par des propositions universelles; et la conclusion, dans cette figure, est toujours particulière. Ainsi, il est évident que, dans cette figure, on ne peut conclure la proposition universelle. § 2. Si l'une des propositions est universelle et l'autre particulière, tantôt on pourra démontrer circulairement, tantôt
- ques remarques générales sur la démontration circulaire dans les trois négatives. figures. - Si les deux propositions sont universelles, modes Darapti. près ce qui a été dit dans le chapitre tre extrême : Datiei.

\$ 1. Ce chapitre se compose de précédent pour Celarent et Camesdeux parties distinctes; du \$ 1 au tres. Pour Darapti, pas de syllogisme \$ 8, il traite de la démonstration à conclusion universelle, puisque circulaire dans la troisième figure; l'une des propositions est particudans les \$\$ 8 et 9, il présente quel- lière; pour Folapton, pas de syllogisme possible, puisque les denx sont

\$ 2. Si l'une des propositions .... Datisi, Disamis. - L'universel à Felapton : le motif est évident d'a- l'extrême mineur : Disamis-à l'auon ne le pourra pas. Quand tontes deux sont affirmatives, et que l'universel est à l'extrême mineur, on le pourra; s'il est à l'autre extrême, on ne le pourra pas. § 3. Soit A à tout C, et B à quelque C, la conclusion est A B. Si donc l'on suppose que C soit à tout A, en renversant la proposition universelle, et que A est à quelque B, ce qui était la conclusion, il est bien démontré que C est à quelque B; mais il n'est pas démontré que B soit à quelque C. Il est cependant nécessaire, si C est à quelque B, que B soit aussi à quelque C; mais ce n'est pas la même chose que telle chose soit à telle autre, et que cette autre soit à la première. Il faut encore ajouter que, si la première est à la seconde partiellement, la seconde aussi est partiellement à la première; mais, même en admettant ceci, il n'y a pas de syllogisme au moyen de la conclusion et de l'une des propositions. § 4. Mais si B est à tout C, et A à quelque C, on pourra démontrer A C, en supposant que C est à tout B, et A à quelque B; car si C est à tout B et A à quelque B, il faut nécessairement que

§ 3. Premier syllogisme en Datisi: sion du premier syllogisme : ce cer-A est à tout C : B est à quelque C : cle n'est donc pas complet, puisqu'il Donc A est à quelque B; second syl- a failu pour le former avoir recours logisme en Darii pour prouver la à une nouvelle proposition. mineure : C est à tout A : A est à par les règles ordinaires de la conversion : B est à quelque C. Mais cependant on n'a pas obtenu directel'une des propositions, et la conclu- ses propres termes.

& 4. Si B est à tout C, syllogisme quelque B : Donc C est à quelque B; en Disamis. Aristote débute lei par la majeure universelle a été renver- la mineure. Premier syllogisme en sée en ses propres termes, et l'on Disamis : A est à quelque C : B est à a obtenu la conclusion convertie; tout C : Done A est à quelque B ; secar de : C est à quelque B, on tire, cond syllogisme de même mode, pour démontrer la majeure : A est à quelque B : C est à tout B : Donc A est à quelque C : la mineure univerment la conclusion cherchée par selle affirmative est renversée en A soit à quelque C, et le moven est B. § 5. Si l'une des propositions est affirmative et l'autre privative, et que l'affirmative soit universelle, l'autre proposition pourra être démontrée. Que B soit à tout C, et que A ne soit pas à quelque C, la conclusion est que A n'est pas à quelque B. Si done l'on ajoute que C est à tout B, tandis que A, au contraire, n'était pas à tout B, il est nécessaire que A ne soit pas à quelque C, et le moyen est B. 6 6. Lorsque la privative est universelle, l'autre proposition n'est pas démontrée, à moins qu'on ne suppose, comme pour les cas précédents, que l'autre terme est à quelques-unes des choses à toutes lesquelles le premier n'est pas. Par exemple : si A n'est à aueun C, et que B soit à quelque C. La conclusion est que A n'est pas à quelque B. Si done l'on suppose que C est à quelqu'une des choses à toutes lesquelles A n'est pas, il est nécessaire que C soit à quelque B. § 7. Il n'est pas possible de dé-

\$ 5. Si l'une des propositions. Brocardo, Ferison. - Que l'affirmative soit universelle, d'abord Brocardo ; l'autre proposition , c'est-àdire, la mineure, Premler syllogisme en Brocardo : A n'est pas à quelque C: Best à tout C : Donc A n'est pas à quelque B; second syllogisme de même mode pour prouver la majeure, en renversant la mineure en ses propres termes : A n'est pas à quelque B : C est à tout B : Donc A n'est pas à quelque C. - Que B soit à tout C, Aristole débute par la mineure. - Si done l'on ajoute, CB peut être considérée comme ajoutée; car c'est une nouvelle proposition

venue de la conversion de BC, mineure du premier syllogisme.

neure de preuntes synogianes.

§ 6. Lorque la princitire est unicerselle, Perison. — Comme dans

te est au précédents, Voir ch. 6, § 7;

et ch. 5, § 810, 16. Preunier sylbgiane en Ferizon. A n'est à sauce

C. 18 est à quelque C. Donc A n'est

pas à quedque N. second sylogiane

merrier con la preunier de la miliane

merrer C. est à quelque C. donc C est à quelque

à l'ontes lesquelles A n'est pas : B est

non à tont A. 15 onc C est à quelque. C

B. conclission convertie de la pre
mière mineure. Se st à quelque. C

§ 7. Car il n'y aura pas du tout de syllogisme. En effet, avec la mamontrer d'une façon différente l'autre proposition en renversant l'universelle; car il n'y aura pas du tout de syllogisme.

§ 8. Il est donc évident que, dans la première figure, la démonstration circulaire se fait par la troisième et la première; car la conclusion étant affirmative, c'est par la première; privative, par la dernière. En effet, on a suppose que l'un des termes était à tout ce à quoi l'autre n'est aucunement. Dans la figure moyenne, quand le syllogisme est universel, il se démontre par cette figure

jeure négative universelle, et la conclusion négative particulière du premier syllogisme, on obtient pour prémisses deux négatives, qui ne peuvent donner de syllogisme. Ainsi on ne peut prouver directement la mineure de Ferison: il faut adopter l'assumption indiquée au § precédent.

§ 8. Seconde partie de ce chapitre, résumant les règles générales de la démonstration circulaire dans les trois figures : on peut voir les règles particulières dans les ch. 5 et 6, et le début de celui-ci. - Privative par la dernière, c'est-à-dire que le syllogisme par assumption qui prouve la mineure de Ferio, a lleu dans la troisième figure, puisque le moyen est sujet des deux extrêmes. Voici ces règles pour tous les modes, d'après Pacius : Barbara prouve sa majeure et sa mineure en Barbara . et le cercle est parfait; Celarent prouve sa majeure eu Celarent, sa mineure par assumption; Darii ne prouve que sa mineure el c'est en Darii; Ferio ne prouve qu'elle non trop générale.

plus et par assumption. Dans la seconde figure : Cesare ne prouve que sa majeure en Celarent, et la conclusion est convertie; Camestres ne prouve que sa mineure, et c'est en Camestres; Festino ne prouve que sa mineure, et c'est par assumption; Baroco ne prouve que sa mineure. et c'est en Baroco. Dans la troisième figure: Darapti et Felapton ne prouvent ni leur majeure ni leur mineure; Disamis ne prouve que sa majeure, et c'est en Disamis: Datisi ne prouve que sa mineure en Darll, et la conclusion est convertie; Brocardo ne prouve que sa majeure, et c'est en Brocardo; enfin Ferison ne prouve que sa mineure, et c'est par assumption. - Toutes les démonstrations, Aristote a tort de dire : toutes, puisqu'il reconnaît lui-même au & suivant, que quelques-unes se font dans une figure autre que la troisième : il faut ici sous-entendre : complétes après : toutes les démonstrations; et alors la remarque est juste. L'expression a le tort ici d'être

même, et par la première; lorsqu'il est particulier, c'est encore par la seconde et par la dernière. Dans la troisième figure, toutes les démonstrations se font par cette même figure. § 9. De plus, on voit que, dans la troisième et la moyenne figures, les syllogismes qui ne se forment pas par ces figures mêmes, ou ne sont pas susceptibles de démonstration circulaire, ou sont incomplets.

# CHAPITRE VIII.

Conversion des Syllogismes. - Première figure. - Définition de la conversion. - Syllogismes universels : conversion par contraire, conversion par contradictoire. - Syllogismes particuliers: conversion par contraire, conversion par contradictoire.

§ 1. Convertir un syllogisme consiste, en déplaçant la conclusion, à faire un nouveau syllogisme, dans lequel

8 9. Les syllogismes qui ne se feraient pas par ces figures mêmes, C'est la majeure de Cesare, qui se conclut en Celarent, et la mineure de Datisi, qui se conclut en Darii. - Sont incomplets , en ce qu'on obtient non la proposition sous sa Les schoiastiques au contraire ont forme première, mais sous sa forme créé une expression nouvelle, et ils convertie : l'universeile négative en ont appelé obversion la conversion universelle négative, la particulière appliquée, non plus aux propositions,

affirmative en particulière affirma-

& 1. Convertir un syllogisme, Aristote se sert lei du même mot qu'il a employé pour la conversion des propositions, liv. 1, ch. 2 et 3. on conclut que l'extrême unajeur n'est pas au moyen, ou que celui-ci n'est pas an dernier. Alors il faut nécessairement qu'avec la conclusion convertie, et l'une des propositions qu'on garde, on détruise l'autre proposition; err, si elle subsiste, la conclusion subsistera aussi. § 2. Mais il y a une différence à convertir la conclusion en sa contradictoire, ou en sa contraire; car le syllogisme n'est pas le même, selon qu'on la convertit de l'une ou l'autre

mais aux syllogismes; ils ont cu raison. L'idee est différente, l'expression doit l'être aussi. Je me suis attaché cependant a suivre le texte : le devoir du traducteur est de reproduire lidélement même les fantes de son anteur, sauf à les signaler. Qu'il soit done blen entendu que conversion dolt avoir lei le sens nouveau que lui donne Aristote, et non plus le sens qu'll lui avait donne, quand il l'appliquait any propositions absolues on modales. Du reste Pacius a cle ici de mon avis; car il a conservé, dans sa traduction latine, les mois convertere, conversio. Sentement il anrait dù faire une remarque analogue à celle que je fais ici moi-même.-En déplaçant la conclusion, La conclusion en effet devient l'une des prémisses du nouveau syllogisme, solt majeure, solt inlineure; il faut de plus qu'elle soit convertie, comme il est dit nn peu plus bas dans ce §, soit en sa contradictoire, soil en sa contraire: il en résulte que la conclusion nouvelle qu'on obtient doit être la contradictoire ou la contralre de celle des deux prémisses qu'on a remplacée par la première conclusion. En effet, si la proposition remplacée

n'était pas détruite par la seconde conclusion, c'est qu'elle serait vraie. Les deux prémisses étant yrales , la première conclusion l'était aussi : or on a suppose qu'elle était fausse. puisqu'on lui a substitué sa contradictoire on sa contraire.-L'extrême mojeur n'est pas au moyen, et celui-ci au dernier, Cette definition ne s'applique, comme on le volt, qu'aux syllogismes en Barbara et en Darii. On a deia remarque plus haut, fiv. 1. ch. F. S 3, au'Aristote limitait souvent ses définitions à l'espèce, sans les etendre iusqu'au genre; c'est ce qu'il fait encore lei.

supplies a control of the state of the state

prendre les deux propositions relativement à l'extrème mineur. § 4. De même, si le syllogisme est privatif. Soit démontré que A n'est à aueun C par B. Si donc l'on suppose que A est à tout C, et qu'il n'est à aucun B, B ne sera à aucun C; et, si A et B sont à tout C, A sera à quelque B; mais on a supposé qu'il n'était à aucun.

§ 5. Si la conclusion est convertie en sa contradictoires, mais nou nuiversels; car l'une des propositions devient particulière; et, par suite, la conclusion est aussi particulière; et, par suite, la conclusion est aussi particulière. § 6. Soit, en effet, un syllogisme affirmatif, et que la conversion se fasse comme on vient de dire. Si donc A n'est pas à tout C, et s'îl est à tout B, B n'est pas à tout C; et, si A n'est pas à tout C, et que B soit à tout C, A n'est pas à tout B. § 7. De même, si le syllogisme est

§ 1. Celarent premier syllogisme: A n'est à aucum B, B est à tout C; Done A n'est à aucum C; second syllogisme en Cerare qui détruit la mineure par sa contraire: A n'est à aucum B, est à tout C; Done B n'est à aucum C; troit-lème syllogisme en Durappf qui détruit la majeure pur sa contradictoire: A n'est à tout C; Done A est à quedque B.—Mais on a rupposé qu'il n'était à marcun, dans le premier syllogisme.

§ 5. Après avoir converti la enaclusion en sa contraire, ou peut la convertir en sa contradictire. Toutes les nouvelles conclusions seront alors contradictoires à la proposition qu'on détruit. C'est ce qu'Aristote vent dire par ces mots: Tous les syllogismes sont contradictoires; mais ces conclusions ne peuvent être uni-

verselles, puisque les contradictoires de Barbara et Celarent universelles, doivent être particulières.

n'est pas à quetque B. § 7. Si le syllogisme est privatif, Celarent, après Barbara. Premier syllogisme: A n'est à aucun B, B est à tout C; Donc A n'est à aucun C. Second syllogisme détruisant la miprivatif; car, si A est à quelque C et n'est à aucun B, B ne sera pas à quelque C; mais non pas absolument à aucun C; et, si A est à quelque C et B à tout C, comme on le supposait d'abord, A sera à quelque B.

§ 8. Dans les syllogismes particuliers, quand la conclusion est convertie en sa contradictoire, les deux propositions peuvent être détruites. Mais, si elle l'est en sa contraire, aucune ne l'est; car il ne se peut plus ici, comme pour les syllogismes universels, qu'on les détruise toutes deux par la conversion, parce que la conclusion est restreinte. On ne peut en détruire même une seule. § 9. En effet, soit prouvé que A est à quelque C; donc, si l'on suppose que A n'est à aucun C, et que B est à quelque C, A ne sera pas à quelque B. Et, si \( \Lambda \) n'est à aucun C et qu'il soit à tout \( \mathbf{B} \), \( \mathbf{B} \) ne sera à aucun \( \mathbf{C} \); ainsi on dériuit les deux propositions. § 10. Mais, si la conversion a lieu les deux propositions.

neure en Feitino par sa contradicoire: A n'est à aucun B, A est à quelque C; Done B n'est pas à quelque C.—Troisième syliogisme en Ditamit, détruisant la majeure par sa contradictoire: A est à quelque C, B est à tout C; Done A est à quelque B.

§ 8. Dans les syllogismes particuliers, Darii, Ferio, après les deux modes universels, Barbara, Celarent.—La conclusion est restreinte, mot à mol, manque, c'est-à-dire que d'universelle elle devient partientière.

§ 9. Exemples à l'appul de la règle généraie qui précède : en convertissant la conclusion en sa contradictoire, on détruit les deux prémisses.

Premier syllogisme en Darif : A est à toit B, B est à quelque C; Denc A est à quelque C; Second syllogisme en Camestres, detruisant la mineure: A est à lout B, A n'est à aueun C; Donc B n'est à aueun C. Troisième syllogisme en Feriton, détruisant la majeure : A n'est à aueun C, B est à quelque C; Donc A n'est pas à quelque C; Donc A n'est pas à quelque C;

tissant par contraire, aucune des prémisses n'est détruite. Premier syllogisme en Darii: A est à tout B, B est à quelque C; Done A est à quelque C. Second syllogisme en Barcoc avec contraire de la conclusion et où la mineure n'est pas détruite: A est à tout B. A n'est res à quelque est à tout B. A n'est res à quelque

\$ 10. Autre exemple; en conver-

par contraire, ni l'une ni l'autre proposition ne sera détruite : car, si A n'est pas à quelque C, et qu'il soit à tout B, B ne sera pas à quelque C. Mais la donnée première ne sera pas même encore détruite ; car il se peut que B soit à quelque C, et qu'il ne soit pas à quelque autre. Mais, pour A B, proposition universelle, il n'y aura pas de syllogisme du tout ; car, en supposant que A n'est pas à quelque C, et que B est à quelque C, aucune des propositions ne sera universelle. § 11. De même encore, si le syllogisme est privatif; car, si l'on suppose que A est à tout C, les deux propositions sont détruites; si on le suppose seulement à quelque C, ni l'une ni l'autre ne le sera; et ici la démonstration serait la même.

qui ne détruit pas du tout la donnée sare, détruisant la mineure ; A n'est première : B est à quelque C .- Pour à aucun B, A est à tout C ; Donc B la proposition universelle, la majeure, le syllogisme n'es, pas possible, parce que les deux prémisses sont particulières; et qu'on ne pent obtenir ainsi de conclusion dans aucune figure.

\$ 11. Si le syllogisme est privatif, même règle pour Ferio que pour Second syllogisme en Festino, qui Darif: par la contradictoire de la conclusion, on detruit les deux prémisses: par la contraire, on n'en détruit aucune : A est à tout C, contradictoire; à quelque C, contraire. -La démonstration est la même, par contradictoire; premier syllo-Bestà quelque C; Donc A n'est pas à contre toutes les règles.

C: Donc B n'est pas à quelque C, ce quelque C. Second syllogisme en Con'est à ancun C. Troisième syllogisme en Datisi, détruisant la majeure : A est à tout C. B est à quelque C: Donc A est à quelque B .- Par contraire; premier syllogisme en Ferio: A n'est à aucun B, B est à quelque C; Donc A n'est pas à quelque C. ne détruit pas la mineure en prenant la contraire de la conclusion : A n'est à aucun B, A est à quelque C; Donc B n'est pas à quelque C. Le troisième syllogisme pour la majeure : A est à quelque C. B est à quelque C. n'est pas possible parce que les deux prégisme en Ferio: A n'est à aucun B, misses sont particulières ; ce qui est

## CHAPITRE IX.

Conversion des Syllogismes. - Seconde figure. - Syllogismes universels: conversion par contraire, conversion par contradictoire. - Syllogismes particuliers : conversion par contraire, conversion par contradictoire.

§ 1. Dans la seconde figure, il n'est pas possible de détruire, par contraire, la proposition jointe à l'extrême majeur, de quelque facon que la conclusion soit convertie; car la conclusion sera toujours dans la troisième, qui ne renferme pas, comme on l'a vn, de syllogismes universels. Mais nous pourrons détruire l'autre proposition de la manière même qu'aura été faite la conversion : je veux dire que, s'il v a conversion par contraire, ce sera par contraire; s'il y a conversion contradictoire, ce

on ne le peut que par sa contradicmême manière que la conclusion elle-même, contrairement ou conquelque façon que la conclusion soit convertie, soit en sa contraire, soit sions,-Commeon l'aeu, liv. 1, ch. 5.

§ 1. Règle générale : Dans la se- en sa contradictoire. - Car la conconde figure on ne peut jamais de- clusion sera dans la troisième fitruire la majeure par sa contraire; gure, c'est que la majeure dans la seconde figure est toujours une unitoire : la mineure, au contraire, verselle; et sa contraire est une unipeut toujours être détruite, de la verselle aussi, qui ne peut par conséquent trouver place dans la troisième figure, on il n'y a que des contradictoirement comme elle. - De clusions particulières. - Syllogismes universels, syliogismes pour conclusera contradictoirement. § 2. Soit A à tout B et à aucun C, la conclusion est B C. Si donc l'on suppose que B est à tout C, et qu'on garde la proposition A B, A sera à tout C; car c'est la première figure. Mais si B est à tout C, et si A n'est à aucun C, A nc sera pas à tout B: et c'est la dernière figure. § 3. Si B C est convertie contradictoirement, A B sera démontré comme plus haut; et A C le sera par contradictoire; car si B est à quelque C, ct si A n'est à aucun C, A ne sera pas à quelque B. De plus, si B est à quelque C, et A à tout B, A sera à quelque C; donc, le syllogisme se forme par la contradictoire. § 4. On démontrerait de même, si les proposi-

mier syllogisme : A est à tout B : A n'est à aucun C; Donc B n'est à aucun C : B est à queique C ; Donc A n'est C. Second syllogisme détruisant la mineure en Barbara par contraire : A est à tout B : B est à tout C : Done A est à tout C. Troislème syllogisme détruisant la majeure en Felapton par contradictoire : A n'est à aucun C: Best a tout C: Done A n'est nas à quelque B, contradictoire de la première majeure.

& 3. Mais si BC est convertie contradictoirement, c'est-à-dire, si la conclusion est convertie en sa contradictoire. - AB sera démontré comme plus haut , c'est-à-dire que la maieure sera détruite contradictoirement, comme au & précédent; et la mineure AC le sera contradictoirement aussi, tandis que plus haut syllogisme en Camestres : A est à n'est à aucun C. Second syllogisme est à quelque B. - Par contradic-

\$2. Syllogisme en Camestres. Pre- en Ferison, détrujsant la maieure par contradictoire ; A n'est à ancun pas à quelque B. Trolsième syllogisme detruisant la mineure eu Darii par contradictoire : A est à tout B : B est à quelque C : Donc A est à quelque C.

§ 4. Réciproquement de forme différente, c'est-à-dire, si la majeure était négative au lieu d'être affirmative; et la mineure affirmative, au lieu d'être négative : Cesare au lieu de Camestres. Par contraire, Premier syllogisme en Cesare : A n'est à aucun B : A est à tout C; Done B n'est à aneun C. Second syllogisme détruisant la mineure en Celarent par sa contraire : A n'est a aueun B : B est à tout C : Donc A n'est à aucun C. Trolsième sylloelle l'était par contraire. Premier gisme, détruisant la majeure en Darapti par sa contradictoire : A tout B : A n'est à aueun C ; Done B est à tout C : Best à tout C ; Done A

tions étaient réciproquement de forme différente. § 5. Si le syllogisme est particulier, la conclusion étant convertie par contraire, aucune des propositions ne sera détruite, non plus qu'elle ne l'était dans la première figure. Mais toutes les deux le sont, si la conversion est contradictoire. § 6. Supposons que A n'est à aucun B, et qu'il soit à quelque C, la conclusion est B C, Si donc l'on suppose que B est à quelque C, et que l'on garde A B, la conclusion sera que A n'est pas à quelque C. Mais la donnée primitive n'est pas détruite, parce qu'on peut avoir également : Être et n'être pas à quelque A. De même si B est à quelque C et A à quelque C, il n'y aura pas de syllogisme; car aucune des données n'est universelle; et ainsi la proposition A B ne peut être détruite. § 7. Mais

toire Premier syllogisme en Cesare: A n'est à aucun B : A est à tout C; Done R a'est à aucun C. Second syllogisme detruisant la mineure en Ferio par sa contradictoire : A n'est à aucun B : B est à quelque C ; Donc A n'est pas à quelque C. Troisième syllogisme detrulsant la majeure en Datisi par sa contradictoire : A est à tout C : B est à quelque C ; Donc A est à quelque B.

- \$ 5. Si le syllogisme est particulier, modes Festino, Baroco, après Cesare, Camestres. - Dans la première figure , ch. 8, \$ 10.
- 8 6. Syllogisme en Festino : A n'est à aucun B : A est à quelque C: Done B n'est pas à quelque C. Second syllogisme en Ferio, qui ne detruit pas la mineure : A n'est à aucun B : B est à quelque C; Done A

pas en opposition complète avec la mineure, puisqu'il peut être vrai à la fois que A soit et ne soit pas à quelque C. Troisième syllogisme pour detruire la majeure : A est à quelque C : B est à queigne C ; le svilogisme n'est pas possible, parce que de deux particulières on ne peut tirer de conclusion, Ainsi, en convertissant la conclusion en sa contraire, on ne peut detruire aucune des deux propositions de Festino.

\$ 7. On les détruit toutes les deux. si l'on convertit la conclusion en sa contradictoire. Premier syllogisme en Festino : A n'est à aucun B . A est à queique C; Donc B n'est pas à queique C. Second syilogisme détruisant la mineure en Celarent par sa contradictoire: A n'est à aucun B, B est à tont C; Donc A n'est à aun'est pas à quelque C, ce qui n'est cun C. Troisième syllogisme en Disi la conversion est contradictoire, les deux propositions seront détruites. En effet, si B est à tout C, et que A ne soit à aucun B. A ne sera à aucun C; mais on supposait qu'il était à quelque C. Et encore si B est à tout C, et A à quelque C, A sera à quelque B. § 8. La démonstration est la même, si la proposition universelle est affirmative.

samis, détrulsant la majeure par sa première. Troisième syllogisme pour contradictoire : A est à quelque C. B est à tout C; Donc A est à quelque B.

§ 8. Si la proposition universelle est affirmative, Baroco au lieu de Festino, Par contraire, aucune des prémisses n'est détruite; par contradictoire, elles le sont toutes deux. Premier syllogisme en Baroco : A est à tout B, A n'est pas à quelque C; Donc B n'est pas à quelque C. Second syllogisme en Darii qui ne détruit pas la mineure : A est à tout B. B est à quelque C; Donc A està quelque C, conclusion qui peut C; Donc A n'est pas à quelque B, être vrale en même temps que la contradictoire de la majeure,

détruire la majeure : A n'est pas à quelque B, B est à quelque C, la conclusion est impossible avec deux prémisses particullères. - Par contradictoire; premier syllogisme en Baroco : A est à tout B. A n'est pas à quelque C: Donc B n'est pas à quelque C. Second syllogisme détruisant la mineure par sa contradictoire en Barbara: A est à tout B, B est à lout C; Donc A est à tout C. Troisième syllogisme détruisant la maleure par sa contradictoire en Brocardo: A n'est pas à quelque C, B est à tont

### CHAPITRE X.

Conversion des Syllogismes. — Troisième figure. — Syllogismes affirmatifs: conversion par contraire, conversion par contradictoire. — Syllogismes négatifs: conversion par contraire, conversion par contradictoire.

Remarques applicables aux trois figures. — Examen des figures où se forment les Syllogismes opposés aux premiers.

§ 1. Dans la troisième figure, quand la conclusion est convertie par contraire, ni l'une ni l'autre des propositions n'est détruite dans auenu des syllogismes : mais, quand elle l'est par contradictoire, toutes les deux son toujours détruites. § 2. Soit prouvé que A est à quelque

Ce chapitre se compose comme le chapitre 7 de deux parties distinctes. La premiere, jusqu'au § 11 exclusivement, présente les effets de la conversion sur les modes de la troisième ligare; La seconde en résume les règles pour les trois figures, B. 1. Rebe garérale de la troisième

figure: la conclusion convertie en sa contraire, ne détruit aucune des prémisses; convertie en sa contradictoire, elle les détruit toutes les deux. § 2. Syllogisme en Darapti, dont les des la conversion de la contruites par la conversion de la con-

clusion en sa contraire. Premier syllogiamer. A est à quedque B. Second Splagimer 2, dest à quedque B. Second Splagimer and entruit pas la majeurer 1. A n'est pas à quedque B. Besta a baut C; pas de conclusion. Traisième syllogiame qui ne dérrant pas la mimenre 2. des à lout C; a vide conclusion. Traisième par le pas de conclusion. La second et la troisième syllogiames n'ant pas de conclusion. La second et la troisième syllogiames n'autre dans la presième vior plus haut, ch. 4, 8 B. 5, et de. 6, 2, 16, 6, 6, 8, 16. B, et que C soit pris pour moyen, les propositions étant universelles. Si donc on suppose que A n'est pas à quelque B, mais que B est à tout C, il n'y a pas de syllogisme de A à C. De même, si A n'est pas à quelque B, mais est à tout C, il n'y aura pas de syllogisme de B à C. § 3. On démontrera de la même façon, lorsque les propositions ne seront pas universelles. En effet, il faut par la conversion, ou que toutes deux deviennent particulières, ou que l'universelle se trouve jointe à l'estrême mineur; et l'on sait que, de cette façon, il n'y a pas de syllogisme, ni dans la première figure, ni dans la moyenne. § 4. Si les propositions sont couverties par contradictoire, elles sont toutes deux dérvienes, § 5. Car si

\$ 3. Lorsque les propositions ne seront pas universelles , quand l'une des deux sera particulière, Disamis, Datisi. En effet, par la conversion de la conclusion en sa contraire, les deux propositions sont particulières, quand il s'agit de detruire la mineure de Disamis, et la maleure de Datisi: et de plus, la mineure devient universelle, quand on your detruire la mineure de Datisi, et elle reste universelle, quand on your detruire la majeure de Disamis. Comme la conclusion doit être particulière negative, soit dans la première, soit dans la seconde figure, on ne peut avec ces conditions obtenir de conclusions, puisque, dans les modes applicables de l'une et de l'autre, la mineure est toujours particulière; et que d'un autre côté, avec deux premisses particulières, on n'obtient de couclusiun dans aucune figure. Il est inutile de donner ici les deux syllogismes

en Disamis et en Datisi, et les quatre syllogismes incomplets destinés à détruire de part et d'autre la majeure et la mineure. On peut facilement les supplier d'après les exemples qui précèdent.

§ 1. Les propositions, co terme n'est pas très-cant, paisqui l'a Sagii lei de la conversion de la conclusion en sa centradictione, et non point de la coaversion des propositions; mais Aristote entendi parter lei des propositions qui forment les conclusions qui forment les conclusions dans les divers modes de celtigare.—Voir le § 1. — Après avoir pronve que la conversion par contraire ne détruit point les prémises, il reste à montrer que la conversion par l'este à mottre que la conversion par l'este à mottre que la conversion par contraire ne détruit point les prémises, et l'este à mottre que la conversion par contraire ne détruit point les prémises, et l'este à mottre que la conversion de l'este à mottre que la conversion de l'este de l

par emitradictoire les détruit.
§ 5. Il faut sons-entendre lei le syllogisme primitif en Darapti donne plus haut au § 1 : A est à tout C, B est à tout C; Donc A est à quelque / B. Second syllogisme en Cetarent,

A n'est à aucun B, et que B soit à tout C, A ne sera à aucun C. Et, de même, si A n'est à aucun B, et qu'il soit à tout C, B ne sera à aucun C. § 6. De même encore, si l'une des propositions n'est pas universelle; car si A n'est à aucun B, et que B soit à quelque C, A ne sera pas à quelque C. Mais si A n'est à aucun B et qu'il soit à tout C, B ne sera à aucun C. § 7. Même résultat, si le syllogisme est privatif. Soit prouvé que A n'est pas à quelque B, et que B C soit affirmatif et A C négatif; c'est ainsi, en effet, que se formati ce syllogisme. Lors donc que l'on preud la proposition eontraire de la conclusion, il n'y a pas de syllogisme; car si A est à quelque B et B èt at tout C, il n'y avait pas de syllogisme de A à C. Et, de même, si A est à quelque B et n'est à aueun C, il n'y en avait pas

qui détruit la majerre : A n'est à aucun B, B est à tout C; Donc A n'est à aucun C, par coutradictoire de la première conclusion. Troisième syllogisme en Cesare, detruisant de même la mineure : A n'est à aucun B, A est à tout C; Donc B n'est à aucun C.

Set Time des primites n'est pour soirereste, noch battis, D'esantis. Premier y litogiame en Battis A cot à lost (5, Bet 2) quelque C; Done A est à quelque B. Second syllogiame en Broth, o dernis and production de la majoure: A a d'est à acuen B, B est à quelque C; Done A n'est pass'quelque C; Tonde A n'est pass'quelque C; Tonde A n'est pass'quelque C. Troiderine syllogiame en Carra, d'entissant de nemes la mineure: A n'est à assens B, A C.—Ou peat y applique to la men de comostration au syllogiame en Diram, d'artiste en Diramque A'striste n'affoipe pas let.

§ 7. Si le syllogisme est privatif, mode Felapton : la règle est la même, e'est-à-dire qu'en convertissant la conclusion par contraire, on ne détruit pas les prémisses; et qu'on les détruit, en convertissant par contradictoire. Premier syllogisme: A n'est à aucun C : B est à tout C: Done A n'est pas à quelque B. - Se formait ce syllogisme, Voir liv. 1, ch. 6, § 7. Second syllogisme pour détruire la majeure avec conclusion convertie en sa contraire : A est à quelque B : B est à tout C; pas de couclusion, parce que dans la première figure la majeure ne peut être particulière. Liv. 1, ch. 4, \$ 15. Troisième syllogisme pour détruire la mineure : A est à quelque B : A n'est a aucun C; pas de conclusion, parce que dans la secoude figure la majeure ne peut être non plus parliculière. Liv. 1, ch. 5, § 18.

de B à C; done, les propositions ne sont pas détruites, § 8. Mais, lorsqu'on prend la contradictoire, elles le sont; car si A est à tout B et B à tont C, A sera à tout C; mais on supposait qu'il n'était à aucun. Et encore si A est à tout B et n'est à aucun C, B ne sera à aucun C; mais on le supposait à tout C. § 9. On démontre de même, lorsque les propositions ne sout pas universelles; car la proposition A C devient universelle et privative; et l'autre proposition, particulière et affirmative. Si done A est à tout B, et B à quelque C, A, par suite, est à quelque C it m's da aucun C. Soit encore A à tout B et à aucun C, B, alors, n'est à aucun C: mais on le supposait à quelque C. B, f. 5. 10. Si A est à quelque C, il n'y a

§ 8. Avec une conclusion convertle en sa contradictoire, les prémisses sont détruites. Premier syllogisme en Felapton : A n'est à aucun C: B est à tout C: Donc A n'est pas à quelque B. Second syllogisme eu Barbara, detruisant par contradictoire la majeure : A est à tout B : B est à toul A; Donc A est à lout C. Troisième syllogisme en Camestres détruisant de même la mineure : A est à tout B : A n'est à aucun C ; Donc B n'est à aucun C. - On le supposalt à tout C, dans la mineure du premier syllogisme, comme on supposait A à aucun C dans la majeure.

§ 9. Quoique les propositions ne soient pas universelles, Ferison au lieu de Fetapton. Premier syllogisme en Ferison : A n'est à aucun C: B est à quelque C; Donc A n'est pas à quelque B. Second syllogisme

par contradictoire de la conclusion detroisant la majoure en Darit ; A set à tout la : B est à quelque C; Done A est à quelque C. Troisème syllogisme en Camestrer, detruisant de même la mineure : A est à tout B : A n'est à aucun C; Done A n'est à aucun C.

§ 10. Si A et à qualque B. ¿C'estàdine, si on convertit no colusion en sa contraitetoire. Dans le presiere ess, il 11, y a pas de syllogisme parce que les deux propositions sont particulières pour détraire la migieure; dans le sezona, pour détraire les migieure; dans le sezona, para pas davantage, parce que le mode IE est institul énais le seconde figure; la migieure étant particulière. Voir plus haut § 7. Il But remorquer qu'Aristote omet le mode Brocardo pour lequel les rélogies subsistent cepas de syllogisme; il n'y en a pas non plus, si A est à quelque B et n'est à aucun C. Ainsi, d'une façon, les propositions sont détruites; et elles ne le sont pas, de l'antre.

§ 11. On voit donc, d'après ce qui vient d'être dit, comment il fant que la conclusion se convertisse pour que le syllogisme ait lien dans chaque figure. § 12. On voit de plus quand est prouvée la contraire, et quand est prouvée la contradictoire de la proposition. § 13. On peut remarquer aussi que, dans la première figure, les syllogismes se forment par la figure moyenne et la dernière; et que la proposition, jointe à l'extrême mineur, est toujours détruite par la moyenne, et celle du majeur, tonjours par la dernière. Dans la sceonde, les propositions sont détruites par la prentière et la dernière : celle de l'extrême mineur, toujours par la dernière figure; et celle de l'extrême majeur, toujours par la troisième, Enfin, dans la dernière figure, elles sont détruites par la première et par la movenne : celle de l'extrême majeur, toujours par la première; celle du mineur, toujours par la moyenne. § 14. On voit done elairement ce que c'est

peudant. — D'une façon, c'est-à-dire par conversion de la conclusion en sa contradictoire. — De l'autre, par conversion de la conclusion en sa contraire.

§ 11. Seconde partie de ce chapitre: Observations genérales sur les effets de la conversion dans les trois figures. — Le syllogisme, sous-entendu: qui détruit l'une ou l'autre proposition.

\$ 12. En effet, les nouvelles con- gisme.

clusions obtenues dans le second et le troisième syllogismes, sont tantôt contraires, tantôt contradictoires, soit à la majeure, soit à la mineure du premier syllogisme.

§ 13. Synthèse des règles analytiques des deux derniers chapitres et de celui-ei.

§ 14. Le syllogisme, la conclusion uouvelle, qui detruit ou la majeure ou la mineure du premier syllogisme. que la conversion, les cas où elle donne le syllogisme dans chaque figure, et la nature de ceux qu'elle y produit.

#### CHAPITRE XI.

Réduction à l'absurde. - Première figure. - Définition de la démonstration par réduction à l'absurde. - Toutes les espèces de conclusions sont ainsi démontrées dans toutes les figures, excepté la conclusion universelle affirmative qui ne l'est pas dans la première. - De la conclusion particulière affirmative. De la conclusion universelle négative.
 De la conclusion particulière négative. - Remarques applicables à tous les modes de la première figure.

§ 1. Le syllogisme par réduction à l'absurde a lieu lorsqu'on prend la contradictoire de la conclusion, et

6 et passim, qu'Aristote avait fait un qu'on nie. - Sous la même forme, très-fréquent usage de la démonstra- c'est-à-dire, avec les mêmes modition par réduction à l'absurde. En fications de quantité et de qualité. voici la théorie complète qui se rap- - Par exemple, syllogisme en Barproche beaucoup, ainsi qu'il le re- bara sous-entendn : A est à tout C. marque, de la conversion exposée C est à tout B; Douc A est à tout B. dans les chapitres qui précèdent. - Second syllogisme avec la contraire Une autre proposition, l'une des de la conclusion, en Camestres : A deux prémisses que l'adversaire ac- est à tout C, A n'est à aucun B; Done corde. - Tandis qu'on réduit à l'ab- C n'est à aucun B, conclusion absurde surde, Dans la réduction à l'absurde, pulsqu'elle est contraire à la mineure on ne prend que l'une des prémisses, admise : C est à tout B. Troisième et par hypothèse, la contradictoire syllogisme avec la contradictoire de

\$1. On a vu plus haut, liv. 1, ch. 5, ou la contraire, de la conclusion 17

que l'on y ajoute une autre proposition. Il se forme dans toutes les figures, et ressemble à la conversion. La seule différence, c'est que l'on convertit, quand le syllogisme est déjà fait et que l'on a admis les deux propositions, tandis qu'on réduit à l'absurde, quand la contradictoire, bien qu'on ne l'ait pas d'abord accordée, est vraie de toute évidence. Du reste, les termes sont les mêmes dans les deux cas, et on les prend de part et d'autre sous la même forme. Par exemple, soit A à tout B, et que C soit moyen, si l'on suppose que A n'est pas à tout B, ou n'est à aucun B, et qu'il est à tout C, proposition prise pour vraie, il faut nécessairement que C ne soit à aucun B. ou ne soit pas à tout B. Mais ceci est impossible : par conséquent la supposition qu'on fait est fausse : donc la contradictoire est vraie. Et de même pour les autres figures; car tous les cas où l'on peut employer la conversion se prêtent aussi au syllogisme par l'absurde.

§ 2. Toutes les autres conclusions sont donc démontrées par l'absurde dans toutes les figures; mais l'universelle affirmative, qui est prouvée dans la moyenne et la troisième, ne l'est pas dans la première, 6 3. Supposons,

tout C, A n'est pas à quelque B; Donc neure, les modes inntiles OA et AO. C n'est pas à quelque B, conclusion Barbara ne peut donc être pronvé par absurde par la même raison que la réduction à l'absurde qu'en Baroco pricidente.- La supposition qu'on dans la seconde figure, et en Brofait, solt : A n'est à aucun B, soit : A cardo dans la troisième.

n'est pas à quelque B. duirait, soit qu'on la prit pour ma- miercas, A n'est pas à tout B; et dans

la conclusion en Baroco : A est à jenre, soit qu'on la prit ponr mi-

\$ 3. Supposons, en effet, Barbara \$ 2. Mais l'universelle affirma- ne peut être démontré par réduction tice, Barbara, c'est que la contra- à l'absurde qu'en prenant , soit la dictoire de la conclusion seralt une contradictoire, solt la contraire de la narticulière négative, et qu'elle pro- concinsion, c'est-à-dire, dans le preen effet, que A ne soit pas à tout B, on ne soit à aucun B; et ajoutous une autre proposition quelconque, c'està-dire, que C est à tout A, ou B à tout D; car on obtient ainsi la première figure. Si donc l'on suppose que A n'est pas à tout B, il n'v a pas de syllogisme, de quelque façon que l'on prenne la proposition. § 4. Si A n'est supposé à aucun B, et que l'on ajoute B D, il y aura bien syllogisme du faux; mais l'objet en question n'est pas démontré; car, si A n'est à aucun B, et que B soit à tout D, A ne sera à aucun D. Mais supposons que cela soit impossible : donc il est faux que A ne soit à aucun B. Mais, s'il est faux qu'il ne soit à aucun, il ne s'ensuit pas qu'il soit vrai qu'il soit à tout. § 5. Si l'on ajoute la proposition C, il n'y a pas de syllogisme, non plus que quand

conque, c'est-à-dire, soit la majenre, soit la mineure, seion que l'hypothèse devient mineure ou majeure. - Première hypothèse : A n'est pas mals il ne s'ensuit pas du tout que à tout B; prenant cette contradictoire pour majeure, on a : C est à tout A, parce que les contraires peuvent A n'est pas à tout B; pas de conclusion possible. Ou la prenant pour majeure, et qu'on ne peut pas, comme pour on a : A n'est pas à tont B, B est à les contradictoires, induire de la tout D; pas de conclusion non pins, par le motif expliqué an § 2.

# 4. Seconde hypothèse, avec ia contraire de la concinsion ; A n'est à ancun B, étant la contraire de A est une errenr; mais comme elle ne sera pas contradictoire à la première conlarent : A n'est à aucun B, B est à les exemples cités au § 3.

le second, A n'est à aucun B. - Quel- tout D; Donc A n'est à aucun D. Si cette conclusion est fansse, il s'ensuit bien que la majenre est fausse, la mineure étant évidemment vrale; ia première concinsion soit vraie, être toutes les deux fausses à la fois. fausseré de l'une, la vérité de l'autre : Donc la conclusion à démontrer n'est pas démontrée, bien qu'on soit ar-

rivé à une conclusion fansse. § 5. La proposition CA, c'est-èà tont B. On arrivera bien ainsi à dire, la majeure de la première bypothèse, § 3; et si l'on prend alors la contraire de la conclusion pour miclusion, ceile-ci ne sera pas demon- neure, on a le mode AE, inutile dans trée par réduction à l'absurde. - la première figure, où la mineure Prenant cette hypothèse pour ma- doit toujours être affirmative. jeure, le syllogisme se forme en Ce- Quand on supposait, Voir plus haut on supposait que A n'était pas à tout B. § 6. Il est donc clair que l'affirmative universelle n'est pas démontrée par l'absurde dans la première figure.

- § 7. Mais la particulière affirmative, l'universelle négative, et la particulière négative, peuvent l'être.
- § B. Supposons, en effet, que A ne soit à aucun B, et que B soit supposé à tout C, ou à quelque C. Alors il est nécessaire que A ne soit à aucun C, ou ne soit pas à tout C; mais cela est impossible. En supposant vrai et de toute évidence que A soit à tout C, si la dernière conclusion est fausse, il est uécessaire que A soit à quelque B. § 9. Si l'autre proposition est jointe à A, il n'y aura pas de syllogisme. § 10. Il n'y en aura pas non plus, lorsque la supposition est la contraire de la condusion : par
- \$6. Résumé des observations pre- dire, ceil cédentes, et confirmation de ceile et celle
- § 7. Énoncé général des règles qui vont suivre.
  § 8. Examen du mode Darii, qui.
- dans la réduction, doit prouver as conclusion particulière affirmative par des syliogismes en Celarent et en Ferio. — Par un premier syliogisme en Dartii, ou a obtenu pour conclusion: Donc A est à quelque B. Premant la contradictoire pour majeure, on a en Celarent : A n'est à aucun B, Best à tout C; Donc A n'est
- jeure, on a en Colarent : A n'est à aucun B, Best à tout C; Done A n'est à aucun B; et en Friro : A n'est à aucun B; et en Friro : A n'est à aucun B, B est à quelque C; Done A n'est pas à tout C. Mais cela est impossible, c'est-à-dire que les deux conclusions , ainsi obteunes, sont absurdes, parce qu' on suppose que , de toute évidence , A est à tout C.— Si la dernière conclusion, c'est-à-

- dire, ceile du syllogisme en Celarent, ile et celle du syllogisme en Ferio. § 9. Si l'autre proposition est
  - jointé à A, c'est-à-dire, si la proposition vraie, que l'on garde, est la majeure, et que la contradictoire hypothetique soit prise pour mineure. Comme elle est négatire, poisqu'elle est contradictoire d'une afirmatire, la mineure est alors négative, et ne peut donner de syllogisme dans la première igue;
  - 8 10. Lorque la supposition est la contraire, c'est-à-dire, lorque par hypothèse on prend la contraire et nos pius la contraite de la contraite de la contraite de la contraite, mais plus exactement, c'est particulière négative n'est que la subcontraire de la particulière négative afficmative, puisque toutes deux peuvent être vraies à la fois.

exemple, la particulière uégative. C'est donc évidemment la contradictoire qu'il faut supposer. § 11. Soit supposé encore que A est à quelque B, et supposé aussi que C est à tout A: il est alors nécessaire que C soit à quelque B. Mais supposons cela impossible : donc la supposition qu'on a faite était fausse; et, puisqu'il en est ainsi, il est vrai que C n'est à aucun B. § 12. De même, si C A est supposé privatif. § 13. Mais, si la proposition est jointe à B, il n'y aura pas de syllogisme. § 14. Si l'on suppose la contraire, le syllogisme aura bicn lieu, et fon arrivera à l'absurde; unais alors on ne démontre pas l'objet en question. § 15. En effet, soit supposé que A est à tout B,

- § 11. Démonstration de la proposition universelle négative, odont la contradictoire est une particulière affirmative. Elle est démontrée est à tont est à cut a f. x est à cut per réduction à l'absurde en Derir i. Donc Cest à quelque B. Si l'on suppose cette conclusion absarde i, mineure, contradictoire de la première conclusion, est fausse ; donc cette première conclusion est vrale; donc Cn'est à aucun B.
- § 12. CA est supposé privail, c'est-à-dire, si la majeure du yllo-gisme condussant à l'absurde est universelle négative au lieu d'être universelle négative au lieu d'être universelle négative au lieu de Darii. La conclusion absurde est particulière négative, c'est-à-dire, contraire; et non plus contradictoire à la première conclusion naiverselle négative.
- g 13. Si la proposition est jointe à B, c'est-à-dire, si la proposition vraie qu'on garde est la mineure au

- lieud'etre lamajeure. Voir plus haut, § 9. Il n'y aura pas de syllogisme, ca la contradictione de l'universelle négative étant une particulière affirmative, elle ne peut servir de majeure dans la première figure, qui doit toujours avoir une majeure universelle.
- § 11. Si l'on suppos la contraire, cest-s-dire, si, dans l'hypothèse, on prend la proposition contraire à la repenière conclusion nulverse la niegative, au lieu de prendre sa con-traidictoire. On ne démontre pas l'objet en question, parce que les deux contraires peuvent être fausses à la fois, et qu'on ne peut de la fasse été de l'une induire la verité de l'antire comme pour les contradictoires. Voir plus baut, § 4.
- § 15. Soit supposé que A est à tout B, c'est-à-dire, si l'on prend la contraire de l'universelle négatire, en gardant la première majeure admise: ce syllogisme se forme en

et que C soit à tout A, il y aura nécessité que C soit à tout B. Mais cela est impossible : de sorte qu'il est faux que A soit à tout B. Mais, de ce qu'il n'est pas à tout, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il n'est à aucun. § 16. De même encore, si l'on joint l'autre proposition à B; car il y aura syllogisme, et l'on prouve l'impossibilité. Mais l'hypothèse n'est pas détruite; et c'est, par conséquent, la contradictoire qu'il faut supposer.

§ 17. Pour démontrer que A n'est pas à tout B, il faut supposer qu'il est à tout; car, si A est à tout B, et C à tout A, C sera à tout B; donc, si cela est impossible, la supposition qu'on a faite est fausse. § 18. Même résultat, si si l'on joint l'autre proposition à B. § 19. Si A C était négatif, il en serait encore de même; car le syllogisme

Barbara: Cest à tout A: A est à tout B; Donc C est à tout B, conclusion absurde: donc C n'est pas à tont B; mais Il ne s'ensuit pas qu'il ne soit à aucun B; ce qui était à démontrer. § 16. Si l'on joint l'autre propo-

stion à B. Cest-dire, all'on parde opon miseure la proposition vraie. 
— Elapschées n'est par déruite, sous-extend, o les masières que la première conclusion soit établle pour vraie : écas qu'il encore le deux contraires peuvent ière fauses à la fois. Voir puis aut, à fit. — En résumé donc l'universelle négative n'est junis provice par réduction à l'absunte, şi l'on prend hypothetiquement sa contradictoire qu'il faut cambiore.

\$ 17. Que A n'est pas à tout B, me elle c'est-à-dire, pour démontrer, par jeure.

reduction à l'absurde, la particulière aégative, il faut prendre la contradictoire universelle affirmative. Le syllogisme par l'absurde se forme en Barbara: C est à tout A, A est à tout B; Donc C est à tout A, A est à tout B; Donc C est à tout A, conclusion absurde parce que la mineure est contradictoire à la première conclusion qui alors est vraic.

§ 18. Si l'on joint l'autre proposition à B, c'est-à-dire, si la proposition vraie qu'on garde est prise pour mineure, le syllogisme se forme toujours en Barbara; et la majeure est fausse.

§ 19. Si AC était négatif, Celarent au lieu de Barbara, la majeure universelle étant négative au lieu d'être afirmative; et la mineure est fausse. La conclusion est fausse comme elle, et négative comme la maieure. a lieu également. § 20. Si l'on joint à B le privatif, il n'y aura rien de démontré. § 21. Mais, si l'on suppose, nou qu'il est à out, mais qu'il est à quelque, il est alors démontré, non qu'il n'est pas à tout, mais bien qu'il n'est à aucun. Car, soit A à quelque B, et C à tout A, C sera aussi à quelque B. Si donc cela est impossible, il est faux que A soit à quelque B; de sorte qu'il est vrai qu'il n'est à aucun. Mais, ceci démontré, la proposition vraie est détruite aussi; car A était à quelque B, et n'était pas à quelque autre B. De plus, l'absurde ne se produit pas ici par l'hypothèse; car alors elle serait fausse, puisque, de données vraies, on ne peut conclure le faux. Mais elle est vraie ici, puisque A est à quelque B. Donc il faut supposer, non qu'il est à quelque B, mais qu'il est à tout B. § 22. De même, si nous démontrions que A riest pas à

§ 30. Le privatif à B, c'est-à-dire, si la mineure est universelle privative; il n'y a pas alors de conclusion possible, parce que, dans la première figure, la mineure doit toujours être affirmative.

\$ 21. Au licu de la contradictoire, § 17, on peut prendre la contraire de la particulière négative. - Non qu'il n'est pas à tout , c'est-à-dire qu'on ne démontre pas la contradictoire; mais bien qu'il n'est à aucun, e'est-à-dire, la contraire. - Syllogisme en Daríi par réduction à l'absurde : C est à tout A. A est à quelque B: Donc C est à quelque B, conclusion absurde; or, la majeure est vrale, donc la mineure est fausse : A est à quelque B; donc la contradictoire : A n'est à aucun B, est vrale.-La proposition vraie est detruite, c'est-à-dire, A n'est pas à haut, ch. 8, 8 2.

quelque B. — Car alors elle seroit fausse, en effet la majeure étant vruie, et la conclusion fausse, il land quel a mineure qui est l'appobles soit fausse; et air étale étalt vruie, la conclusion serait vrais usus!, puisque de producer que la vruie, a competition que la vrui. — Non qu'il est à quelque B. ¿Cest-delire qu'il fait toiquer, dans l'hypobles, permodre la contradictoire et noi a contraite; en , la contradictoire he particulière négative est l'aniverseile affirmative.

selle afirmative.

§ 31. C'est que, dans la langue logique d'Aristote, N'être pas à quelque, n'être pas à tout, sont des
expressions identiques, représentant
toutes denx la particulière négative.
La demonstration doit alors être la
meme de part et d'autre. Voir plus
haut, ch. 8, 9. 2.

quelque B; car, si c'est la même chose de n'être pas à quelque et de n'être pas à tout, la démonstration doit être pareille pour les deux cas.

- § 23. Il est donc évident qu'il faut supposer dans tous les syllogismes, non pas la contraire, mais la contradictoire. De cette façon, l'on aura une conclusion nécessaire; et l'on obtiendra une proposition probable, parce que, si, pour toute chose, il faut que l'affirmation ou la négation soit vraie, une fois démontré que ce n'est pas la négation qui est vraie, il est nécessaire que ce soit l'affirmation; et réciproquement, quand l'on ne suppose pas que l'affirmation est vraie, il y a lieu de croire que c'est la négation. Mais on ne peut admettre la proposition contraire d'aucune des deux façons. En effet, s'il est faux qu'il ne soit à aucun, il n'est pas nécessairement vrai pour cela qu'il soit à tout; ni probable que, si l'un des deux est faux, l'autre soit vrai.
- § 24. Il est clair que, dans la première figure, tontes les autres conclusions sont obtenues par réduction à l'absurde, mais que l'affirmative universelle ne l'est pas.

8 23. Dans tous les syllogismes, l'absurde. - D'aucune des deux facons , c'est-à-dire , ni comme necessaire, ni comme probable. On ne peut l'admettre comme nécessaire; deux fausses à la fois. car la fausseté de l'hypothèse n'en-

de la proposition contraire ; ni comme de la première figure, conduisant à probable; car, pour les contraires, il n'est pas non plus probable que l'une étant fausse, l'autre soit vraie, puisqu'elles peuvent être aussi toutes

\$ 24. Voir l'exception du \$ 2, qui traine pas nécessairement la vérite est ici confirmée.

## CHAPITRE XII.

Réduction à l'absurde. - Seconde figure. - De la conclusion universelle affirmative. - De la conclusion particulière affirmative. - De la conclusion universelle négative. - De la conclusion particulière négative. - Remarques applicables à toutes les conclusions dans la seconde figure.

6 1. Dans la figure movenne et dans la dernière, on peut démontrer même l'universelle affirmative. Supposons, en effet, que A n'est pas à fout B, et qu'il est à tout C. Si done il n'est pas à tout B et qu'il soit à tout C, C ne sera pas à tout B. Mais cela est impossible, eu supposant qu'il est évident que C est à tout B; donc, la supposition était fausse; donc, il est vrai qu'il est à tout, § 2. Si l'on suppose la proposition contraire, il v anra

\$1. Dans la seconde ligure, ou peut conclusion étant absurde, il faut que démontrer, par réduction à l'absurtions. Et d'abord l'universelle affirsyllogisme en Barbara, que A est à tont B. En prenant sa contradictoire pour maieure, ou a en Baroco de la seconde tigure : A est à tout C. A n'est pas à tout B : Donc C n'est pas a tout B, conclusion absurde, parce

la mineure le soit, pulsque la majeure de, toutes les espèces de proposi- est prise pour vraie; donc A est à tout B; et la proposition universelle mative. Soit en effet prouve par un affirmative est prouvée par réduction à l'absurde, dans la seconde figure, Barbara par Baroco.

\$ 2. Si I'on prend la proposition contraire au lieu de la contradictoire. ou réduira bien à l'absurde ; mais la première conclusion ne sem pas déqu'on a admis, comme évidente, cette montrée, parce qu'on obtiendra une proposition : C est à tout B ; donc la universelle négative pour conclusion

bien syllogisme, et l'impossibilité sera démontrée; mais la chose en question ne l'est pas ; car si A n'est à aucun B, et s'il est à tout C, C ne sera à aucun B. Mais cela est impossible; donc, il est faux qu'il ne soit à aucun. Mais si cela est faux, il n'est pas vrai pour cela qu'il soit à tout. § 3. Lorsque A est à quelque B, supposons qu'il ne soit à aucun B et qu'il soit à tout C; alors il y a nécessité que C ne soit à aucun B. Si donc cela est impossible, il faut nécessairement que A soit à quelque B. § 4. Si l'on suppose qu'il n'est pas à quelque B, ce sera le même résultat que dans la première figure. § 5. Supposons encore que A soit à quelque B, et qu'il ne soit à aucun C, alors il y a nécessité que C ne soit pas à quelque B. Mais on le supposait à tout C; donc la supposition est fausse; et A ne sera à aucun B. § 6. A n'étant pas à tout B, sup-

nouvelle, et que les deux contraires peuvent être fausses à la fois. Le syllogisme se forme en Camestres : A est à tout C. A n'est à aucun B ; Donc C n'est à aucnn B, conclusion absurde. Mais, de ce qu'il est faux que C ne soit à aucun B, il ne s'ensuit pas du tout qu'il soit à tont B; ct c'est ce qui était à démontrer.

& 3. Démonstration de la particulière affirmative; syllogisme en Camestres : A est à tout C, A n'est à aucun B; Donc C n'est à aucun B, conclusion absurde; donc la contradictoire de la mineure particulière affirmative est vrale; donc A est à quelque B.

8 4. La démonstration de la particulière affirmative n'a pas lieu, si l'on prend sa contraire particulière négative pour mineure en Baroco : A n'est à aucun C : A est à tout B;

A est à tout C: A n'est pas à tout B: Donc C n'est pas à quelque B, conclusion absurde, mais qui n'établit pas du tout la vérité de sa contraire, parce que les contraires peuvent être fansses toutes deux à la fois. -Même résultat, ch. 11, \$ 21.

\$ 5. Démonstration de l'universelle négative, syllogisme en Festino; A n'est à aucun C: A est à quelque B; Donc C n'est pas à quelque B, conclusion absurde, parce qu'on avait admis d'abord : C est à tout B : donc la inlineure hypothétique est fausse; Donc A n'est à aucun B; et l'universelle négative est démontrée par réduction à l'absurde dans la seconde

§ 6. Démonstration de la particulière négative : syllogisme en Cesare: posons qu'il soit à tout, et qu'il ne soit à aucun C, il y a nécessité alors que C ne soit à aucun B. Mais cela est impossible; donc, il est vrai qu'il n'est pas à tout B. 6 7. En résumé, l'on voit que tous les syllogismes s'obtiennent dans la figure movenne.

#### CHAPITRE XIII.

Réduction à l'absurde. - Troisième figure. - De la conclusion universelle affirmative. - De la conclusion particulière affirmative. - De la conclusion universelle négative. - De la conclusion particulière négative.

Règles générales applicables aux trois figures : Il faut toujours prendre la contradictoire et non la contraire.

§ 1. Et de même aussi par la dernière. Soit, en effet, supposé que A n'est pas à quelque B, et que C est à tout

Donc C n'est à aucun B, conclusion absurde : donc la contradictoire de douc A n'est pas à tout B, ou n'est pas à quelque B.

§ 7. Tous les syllogismes, syllogismes pour conclusions.

Ce chapitre se compose de deux sième figure. Les \$ 8 et 9 pré- 1out B.

sentent des remarques générales. \$1.De même aussi, sous-entendu : la mineure hypothétique est vraie; tontes les espèces de conclusions sout démontrées. - Soit en effet

supposé, demonstration de l'universelle affirmative par sa contradiotoire prise pour majeure en Brocardo: A n'est pas à quelque B: C parties, du § 1 au § 8 exclusivement, est à tout B; Donc A n'est pas a quelce sont les règles de la preuve par que C. conclusion absurde ; donc la réduction à l'absurde dans la troi- majeure est fausse; donc A est à

B; donc. A ne sera pas à quelque C. Mais si cela est impossible, il sera faux qu'il n'est pas à quelque C; donc il est vrai qu'il est à tout. § 2. Si l'on suppose que A n'est à aucun B, il y aura syllogisme, et l'impossibilité sera prouvée. Mais l'objet en question ne l'est pas; car si l'on suppose la proposition contraire, ce sera le même résultat que dans les cas qui précèdent, § 3. Il faut prendre cette dernière supposition elle-même, si l'on veut conclure l'affirmative particulière; car si A n'est à aucun B, et que C soit à quelque B, A n'est pas à tout C. Si donc cela est faux, il est vrai que A est à quelque B. § 4. Lorsque A n'est à aucun B, si l'on suppose qu'il est à quelque B, ct qu'on ajoute que C est à tout B, il y a nécessité que A soit à quelque C. Mais il n'était à aucun C; donc, il est faux que A soit à quelque B. § 5. Si l'on suppose que A est à tout B, la question n'est

lieu de la contradictoire, on arrivera clusion absurde; donc la maieure est bien à l'absurde en Felopton, mais fausse ; donc sa contradictoire est la première conclusion ne sera pas prouvée, parce que les contraires peuvent être fausses à la fois : A n'està aucun B : Cestà tout B ; Donc A n'est pas à quelque C, conclusion absurde qui indique que la maieure hypothétique est fausse : mais de ce qu'il est faux que A n'est à aucun B, il ne s'ensuit pas qu'il soit à tout; or e'est ce qu'il failait démontrer. -Les cas qui précédent, ch. 12, \$ 2 contradictoire, on ne démontre pas et 4.

\$ 3. Démonstration de la particulière affirmative. - Cette dernière supposition, celle du § 2, que A n'est à aucun B.-Syllogisme en Ferison :

§ 2. Si l'on prend la contraire au Done A n'est pas à quelque C, convraie; donc A est à quelque C.

& t. Démonstration de l'universelle négative par sa contradictoire en Disamis : A est à quelque B : C est à tout B; Done A est à quelque C; conclusion absurde; donc la majeure hypothétique est fausse, et sa contradictoire est vraic; donc A n'est à aneun B.

\$ 5. Par la contraire, au lieu de la l'universelle négative, on obtient sculement une contraire qui peut être fausse comme elle en Darapti : A est à tout B : C est à tout B : Donc A està quelque C, conclusion fausse : A n'est à aucun B: C est à quelque lt; donc la maieure est fausse. Mais de

pas démontrée. § 6. Pour conclure que l'objet n'est pas à tout, il faut prendre cette supposition même qu'il est à tout. Ainsi A étant à tout B, et C à quelque B, A est à quelque C. Mais il n'en était pas ainsi ; donc, il est faux qu'il soit à tout; et, par suite, il est vrai qu'il n'est pas à tout. § 7. Si l'on suppose qu'il est à quelque, ce sera la même démonstration que dans les cas précédents.

§ 8. Il est donc évident que, dans tous les syllogismes par l'absurde, c'est la contradictoire qu'il faut supposer. § q. Il est clair aussi que, dans la figure moyenne, l'affirmatif est prouvé d'une certaine manière; et que l'universel l'est dans la dernière.

il ne s'ensuit pas qu'il ne soit à aucun.

\$ 6. Démonstration de la particulière négative par sa contradictoire, majeure en Datisi : A est à tout B : C est à quelque B ; Donc A est à quelque C, conclusion absurde; donc la majeure hypothétique est fausse et sa contradictoire est vraie : donc A n'est pas à quelque B.

\$ 7. Cette démonstration peut avoir lien par la contraire, majeure en Disamis : A est à quelque B : C est à tout B; Donc A est à quelque C, conclusion absurde; donc la majeure bypothétique est fausse. Mais de ce qu'il est faux que A soit à quelque B, il n'est pas démontré qu'il ne soit pas à queique autre B.

8 8. Résumé général pour les trois figures. C'est toujours la contradictoire, et non la contraire, qu'il faut prendre dans l'hypothèse qu'on fait pour réduire à l'absurde.

\$ 9. L'affirmatif, soit universel, par réduction à l'absurde dans Bar-

ce qu'il est faux que A soit à tout B. soit particulier, est prouvé par la seconde figure, bien que cette figure n'ait que des conclusions négatives : l'universel, soit affirmatif, soit négatif, est prouvé par la troisième, bien qu'elic n'ait que des conclusions particulières. - D'une certaine manière, c'est-à-dire, par réduction à l'absurde. - Les commentateurs ont remarqué avec raison qu'Aristote n'avait indiqué que les principaux modes pour la réduction à l'absurde, et qu'il avait omis les autres comme moins importants.

> Voici la règle générale : on peut rédnire à l'absurde par le mode où se trouve, soit dans la majeure, soit dans la mineure , la contradictoire de la proposition qu'on veut ainsi demontrer. Soit par exemple à démontrer la particulière négative 0 : on le pourra dans tous les modes où i'on trouvera la proposition contradictoire, c'est-à-dire, l'universelle affirmative A. Ainsi Osera démontré

#### CHAPITRE XIV.

Comparaison de la démonstration par l'absurde et de la démonstration ostensive. - Différences et rapports des deux démonstrations, dans les propositions, les termes, la figure. - Résolution des Syllogismes par l'absurde en Syllogismes ostensifs. - Première figure; seconde figure; troisième figure. - Résolution des Syllogismes ostensifs en Syllogismes par l'absurde. - Remarques générales sur la liaison des deux espèces de démonstrations.

6 1. La démonstration par l'absurde diffère de l'ostensive en ce qu'elle pose la proposition qu'elle veut détruire, en conduisant à une absurdité reconnue. La démonstration ostensive, au contraire, prend son point de départ dans des propositions accordées pour vraies. Ainsi l'une et l'autre prennent les deux propositions accordées. Mais l'une prend les propositions mêmes qui doivent donner le syllogisme ; l'autre n'en prend qu'une,

larent mineure, Daris majeure, etc. : que i'une des prémisses le soit : or en somme dans onze modes; I dans ce ne peut être que l'hypothèse, sept; E dans six; enfin A dans deux sculement.

tion, c'est-à-dire qu'elle l'admet truite, et sa contradictoire, qui est dans les premisses, soit comme la première conclusion, est proumajeure, soit comme mineure; et vée par cela même. - Qui doivent elle detrui cette proposition en me- donner le syllogisme, Syllogisme nant à une conclusion absurde ; car, pour conclusion.

bara, majeure et mineure : dans Ce- la conclusion étant absurde , il faut puisque l'autre proposition est admise comme vraie; alors cette hypo-\$ 1. En ce qu'elle pose la proposi- thèse même qu'on a posée est déavec la contradictoire de la conclusion. § 2. Dans l'une, il n'est pas nécessaire que la conclusion soit connue, ni que l'on suppose à l'avance qu'elle est ou qu'elle n'est pas. Dans l'autre, au contraire, il faut nécessairement supposer d'abord qu'elle n'est pas. Peu importe, du reste, que la conclusion soit affirmative ou négative: car le procédé est le même pour les deux cas.

§ 3. Toute conclusion ostensive peut être aussi démontrée par l'absurde; et toute conclusion par l'absurde peut être démontrée ostensivement, et par les mêmes termes, mais non dans les mêmes figures. § 4. Lorsque le syllogisme par l'absurde a lieu dans la première figure, la conclusion vraie sera ou dans la moyenne, ou dans la dernière; privative, dans la moyenne; affirmative, dans la dernière. Lorsque le syllogisme par l'absurde a lieu dans la figure moyenne, la conclusion vraie est dans la première, pour toutes les espèces de conclu sions. Lorsque le syllogisme est dans la dernière, la conclusion vraie est dans la première et la moyenne; les affirmatives, dans la première; les privatives, dans la

stration ostensive. - Dans l'autre, fausse.

<sup>§ 3.</sup> Règie générale. Toute déproquement, les termes restant les \$9.

<sup>\$ 2.</sup> Dans l'une, dans la démon-mêmes ; mais les figures changeant. § 4. Règles générales pour le chandans la démonstration par l'absurde, gement des figures, quand on veut - Qu'elle n'est pas, c'est-à-dire passer du syilogisme par l'absurde, qu'elle est fausse. - Le procédé est au syllogisme ostensif. - Pour toutes le même. En effet, que la conclusion les espèces de conclusions , c'est-àsoit négative ou affirmative , pour la dire, pour tous les modes qui ont été démontrer par réduction à l'absurde, indiqués dans les ch. 11 , 12 et 13; ii fant d'abord supposer qu'eile est mais cette règle n'est plus applicable

anx modes omis par Aristote dont la résolution se fait de la seconde figure monstration ostensive peut être faite dans la troisième, Cesars en Datisi, par réduction à l'absurde, et réci- Camestres en Ferison. Voir ch. 13,

moyenne, § 5, En effet, soit démontré que A n'est à aucun B on n'est pas à tout B, par la première figure; l'hypothèse était done que A était à quelque B. Mais l'on a admis que C était à tont A, et qu'il n'était à aucun B; car c'est ainsi que se formait le syllogisme et l'absurdité. Mais c'est là la figure moyenne, quand C est à tout A, et n'est à aneun B: et il est clair alors que A n'est à aucun B. § 6. De même, si l'on a démontré qu'il n'était pas à tout; ear alors l'hypothèse est qu'il est à tout; mais on admettait que C était à tout A, et qu'il n'était pas à tout B. § 7. Et de même, si l'on fait C A privatif; ear, dans ce eas, c'est de nouveau la figure moyenne. § 8. Qu'il ait encore été démontré que A est à quelque B,

- § 5. Syllogismes par l'absurde, formés dans la première figure, et venant de la seconde. Syllogisme par l'absurde en Darii : C est à tout A. A est à quelque B, mineure hypothétique ; Donc C est à quelque B .-Mais l'on a admis que C était à tout A, dans la majeure du syllogisme ostensif, et qu'il n'était à aucun B, dans la conclusion de ce syllogisme : syllogisme ostensif en Camestres : C est à tont A . C n'est à aucun B; Done A n'est à aucun B, contradietoire vraie de la mineure du syllogisme par l'absurde.
- § 6. Syllogisme par l'absurde dans la première figure en Barbara, et venant de la seconde en Baroco. Syllogisme par l'absurde : C est à tout A, A est à tout B; Donc C est à tout B. Syllogisme ostensif : Cest à toire de la mineure hypothétique. ch. tt, \$ 2.
- § 7. Si l'on fait CA privatif, c'est-à-dire, la majeure, Ferio, Celarent : svilogisme par l'absurde en Ferio: C n'est à aucun A. A est à quelque B ; Donc Cn'est pas à quelque B; venant de l'ostensif en Cesare : C n'est à aucun A, C est à tout B; Done A n'est à aucun B, contradictoire de la mineure hypothétique. Par l'absurde, en Celarent : C n'est à aucun A. A est à tout B; Donc C n'est à aucun B, venant de l'ostensif en Festino: C n'est à aucun A, C est à quelque B; Donc A n'est pas à quelque B, contradictoire de la mineure hypothétique.
- § 8. Que A est à quelque B, c'està-dire, la proposition particulière affirmative. It n'est point question de l'universelle affirmative qui ne peut être prouvée par réduction à tout A, C n'est pas à quelque B; Done l'absurde dans la première figure, A n'est pas à quelque B, contradic- comme on l'a vu precedemment.

l'hypothèse est alors qu'il n'est à aucun B. Mais on admettait que B était à tout C, et que A était ou à tout C, ou à quelque C; car c'est ainsi qu'on aura une impossibilité. Or c'est là la dernière figure, quand A et B sont à tout C; et il est clair alors qu'il y a nécessité que A soit à quelque B. § 9. De même, si l'on a admis que B ou A soit à quelque C.

§ 10. Soit démontré encore, dans la figure moyenne, que A est à tout B<sub>i</sub> l'hypothèse était donc que A n'est pas à tout B. Mais l'on a admis que A est à tout C et C à tout B: car c'est ainsi qu'on obtiendra l'absurdité; or, c'est la première figure quand A est à tout C et C à tout B. § 11. Même résultat, si l'on a démontré que A est à quelque B; car l'hypothèse était que A n'était à aucun

\$ 9. Si l'on a admis que B ou A

est à quelque C. B étant à quelque C. c'est la mineure en Datisi : A étant à quelque C, c'est la majeure en Disamis; les autres éléments sont empruntés au syllogisme précédent. Ii y a donc ici deux syilogismes par l'absurde, dans la seconde figure, destinés i'nn et l'autre à prouver la particulière affirmative dans la troisième. Premier syllogisme en Ferio: A n'est à ancun B. B est à quelque C: Donc A n'est à aucun C, venant de i'ostensif en Datisi: A est à tout C. B est à queique C; Donc A est à quelque B, contradictoire de la majeure bypothétique. Second syilogisme par l'absurde en Celarent : A n'est à ancun B, B est à tout C; Donc A n'est à aucun C, venant de l'ostensif en Disamis: A est à quelque C, B est à tout C; Donc A est à quel-

que B, contradictoire de la majeure hypothétique.

§ 10. Examen des syllogismes par l'absurde de la seconde figure. — Syllogisme en Baroco, prouvant par l'absurde l'universelle affirmative; A està tout C, A m'est pas à quelque B, Ponnant de l'ostensif : A està tout C, C està tout B; Done A està tout B, contradictoire de la minenre hypothétique.

8 11. Que A est à guelque B, C'estè-dire, la particulière affirmative. Syllogisme par l'absurde en Camestres: A est à tout C, A n'est à aucun B; Donc C n'est à aucun B; Donc A tout C, C est à quelque B; Donc A est à quelque B; Contradictoire de la mineure hypothetique et fausse par conséquent.

B, et l'on a admis que A est à tout C et C à quelque B. § 12. Si le syllogisme est privatif, l'hypothèse est que A est à quelque B. Mais l'on a admis, et que A n'est à aucun C, et que C est à tout B; et alors on a la première figure. § 13. La preuve est la même, si le syllogisme n'est pas universel et que l'on ait prouvé que A n'est pas à quelque B; car l'hypothèse était que A est à tout B. Mais l'on a admis que A n'est à aucun C et que C est à quelque B: car, de cette facon, l'on a la première figure.

§ 14. Dans la troisième figure, soit encore démontré que A est à tout B : l'hypothèse était donc que A n'était pas à tout B. Mais l'on a admis que C était à tout'B et A à tout C; car c'est ainsi qu'on aura conclu l'absurde ; or, c'est là la première figure. § 15. De même, si la conclusion

8 19. Examen des modes négatifs, Celarent, Ferio. - Syllogisme par l'absurde en Festino prouvant, par sa mineure fausse, la conclusion nniverselle négative : A n'est à aucun C. A est à quelque B; Donc C n'est pas à quelque B; ct venant de l'ostensif en Celarent : A n'est à aucun C. C est à tout B; Done A n'est à aucun B, contradictoire de la mineure hypothétique, qui est fausse alors de toute évidence.

\$ 13. Si le syllogisme n'est pas universel, c'est-à-dire, si la conclusion de l'ostensif est particulière négative, Ferio; syllogisme par l'absurde en Cesare, prouvant par sa mineure fansse la particulière négative : A n'est à aucun C, A est à tout B; Done C n'est à aucun B; et venant cun C, C est à quelque B; Donc A jeure hypothétique.

n'est pas à quelque B, contradictoire de la mineure hypothétique. § 14. Examen des modes de la

trolsième figure. - Syllogisme par l'absurde en Brocardo, prouvant la conclusion universelle aftirmative. por sa majenre fausse : A n'est pas à quelque B, C est à tout B : Donc A n'est pas à quelque C; et venant de l'ostensif en Barbara : A est à tout C, C est à tont B; Donc A est à tout B, contradictoire de la majeure bypothétique.

\$ 15. Syllogisme par l'absurde en Ferison, prouvant la particulière affirmative par sa majenre fausse: A n'est à aucun B, C est à quelque B; Donc A n'est pas à queique C; et venant de l'ostensif en Darii : A est à tout C, C est à quelque B; Donc A est de l'ostensif en Ferio : A n'est à au- quelque B, contradictoire de la maest particulière affirmative; car l'hypothèse sera que A n'est à aucun B; mais l'on a admis que C est à quelque B, et A à tout C. § 16. Quand le syllogisme est privatif, l'hypothèse est que A est à quelque B. Mais l'on a admis que C n'est à aucun A et qu'il est à tout B: or, c'est là la figure moyenne. § 17. De même, si la conclusion n'est pas universelle; car l'hypothèse sera que A est à tout B. Mais l'on a admis que C n'est à aucun A et qu'il est à quelque B; or c'est là encore la figure moyenne.

§ 18. Il est donc clair qu'avec les mêmes termes, on peut à la fois démontrer chaque conclusion, et ostensiblement et par l'absurde. § 19. On pourra, de même encore, quand les syllogismes seront ostensifs, les ramener à l'absurde dans les termes donnés, si l'on prend la contradictoire de la conclusion; car les syllogismes qui se forment ainsi sont pareils à ceux que donne la conversion; et alors nous avons aussi sur-le-champ les figures

\$ 16. Quand le syllogisme est pri- B, C est à queique B; Donc A est à vatif. sous-entendu : et universel. c'est-à-dire, la conclusion universelle négative : syllogisme en Disamis, quelque B ; Donc A n'est pas à quelprouvant cette conclusion par sa majeure fansse : A est à quelque B, C hypothétique. On pourrait prendre est à tout B; Donc A est à quelque C; et venant de l'ostensif en Cesare: C n'est à ancun A, C est à tout B; Done A n'est à aucun B, contradietoire de la majenre hypothétique. On pourrait prendre aussi Celarent au lien de Cesare.

\$17.Si la conclusion n'est pas unipersette, c'est-à-dire, la particulière par sa majeure fausse : A est à tout exposés dans ce livre, ch. 8, 9 et 10.

queique C; et venant de l'ostensif en Festino: C n'est à aucun A, C est à que B, contradictoire de la majenre aussi Ferio au lleu de Festino.

§ 18. Les termes restent les mêmes dans les denx espèces de syllogisme, quand on passe, des syilogismes par l'absurde, anx syilogismes ostensifs qui leur répondent

\$ 19. On peut de même passer, des syllogismes ostensifs, aux syllogismes par l'absurde, en prenant la contranégative; syllogisme par l'absurde en dictoire de la conclusion. - Que Datisi, prouvant cette conclusion donne la conversion, des syllogismes où se forment chacune des conclusions. § 20. Il est donc clair que toute conclusion est démontrable des deux manières, et par l'impossible et ostensivement; et que l'on ne saurait isoler l'un de l'autre ces deux procédés.

#### CHAPITRE XV.

La conclusion peut être tirée de prémisses opposées, soit contraires, soit contradictoires. — Oppositions diverses des propositions. Première figure. — Seconde figure. — Troisième figure. — Opposition éridente ou cachée. — Fausseté de la conclusion. — Syllogismes hypothétiques. — Conclusion affirmative ou négative.

- § 1. Maintenant nous allons montrer dans quelle figure on peut faire un syllogisme avec des propositions opposées, et dans quelle figure on ne le peut pas. § 2. J'en-
- § 20. Rapport général de la démonstration syllogistique par l'absurde, et de la démonstration ostensive.
- La sixlème et dernière propriété du syllogisme, c'est de pouvoir conclure avec des prémisses opposées entre elles Dans ce cas, la conclusion est toujours fausse puisqu'elle nie ce qui a été admis dans les propositions, et se nie elle-même.
- § 1. Propositions opposées, soit contraires, soit contradictoires. Du

reste, Aristote se sert du même mot pour exprimer l'idée générale d'opposé, et l'idée spéciaie de contradictoire. J'ai mis ce dernier toutes les fois qu'il m'a paru nécessaire de préciser la neusée.

§ 2. Quelque n'est opposé que dans la forme à : non quelque, parce que ces denx propositions peuvent être toutes les deux vraies à la fois, et fausses à la fois. — Pour rendre coci plus clair, il faut se rappeler que les propositions contraîres sont celles tends par : propositions opposées dans la forme, les quatre suivantes: Tout aucun, tout non tout, quelque aucun, et enfin, quelque non quelque. En réalité, il n'y en a vraiment que trois qui soient opposées; car : Quelque n'est opposé que dans la forme à : Non quelque. De ces oppositions, j'appelle contraires celles qui sont universelles, c'est-à-dire : Tout aucun. Par exemple : Toute science est louable, est contraire à : Aucune science n'est louable. Quant aux autres, je les nomme opposées.

§ 3. Dans la première figure, il n'y a pas de syllogisme par des propositions opposées, ni affirmatif, ni négatif; affirmatif, parce qu'il faut que les deux propositions soient affirmatives, et que les opposées sont, l'une affirmative, et l'autre négative ; privatif, parce que les opposées affirment ou nient une même chose d'une même

propositions contradictoires, celles qui différent en quantité, comme en qualité; Voir plus haut dans ce livre seulement aux syllogismes affirmach. 8, 8 2. - Je les nomme opposées, Tout aucun, sont, contraires; quelque non quelque, sont sub-contraires; aucon quelque, sont contradictoires : tont non quelque, le sont aussi ; enfin, tont quelque, sont subalternes,

\$ 3. Le syllogisme par contradictoires on contraires ne peut avoir lieu dans la première figure, par les deux motifs qu'en donne Aristote : d'abord, pour la conclusion affirmative, parce que les prémisses y sont tontes deux affirmatives, et qu'avec des propositions opposées, l'une est nécessairement négative; et, en second lieu, pour la conclusion négative, parce que les deux propositions du syllogisme la dernière des six. ont le même attribut, ce qui n'est pas Voir les chap, précédents de ce livre.

qui ne différent qu'en qualité; et les dans la première figure. La première remarque est plus générale que ne la falt Aristote. Elle s'applique non pas tifs de la première figure, mais aussi aux affirmatifs de la troisième. Quand à la seconde remarque, elle ponrralt s'appliquer aux syllogismes affirmatifs de la première figure, aussi bien qu'anx négatifs. Ainsi la propriété dont Il est traité dans ce chapitre, n'appartient qu'aux modes négatifs. seconde et troisième figures, c'est-àdire que des trois figures, la première n'en jouit pas du tout, que la seconde n'en jouit que dans deux modes, et la troislème, dans trois. Les commentateurs ont pensé, sans doute avec raison, que ces lacunes avalent engagé Aristote à placer cette propriété

chose; et que le moyen, dans la première figure, n'est pas attribué aux deux termes, mais que l'un des termes lui est attribué, tandis que lui-même est attribué à l'autre terme; or les propositions sous cette forme ne sont pas opposées.

§ 4. Dans la figure moyenne, on peut faire un syllogisme, et avec des contraires. § 5. Soit, en effet, Bon, représenté par A, la Science par B et par C. Si l'on suppose que toute science est bonne, ou que aucune science n'est bonne, A est à tout B et à aucun C; donc B n'est à aucun C, c'est-à-dire: Aucune science n'est science. § 6. De même, si après avoir supposé que toute science est louable, on supposait que la médecine ne l'est pas; car A est à tout B et n'est à aucun C; donc, Quelque science no sera pas science. § 7. De même, si A est à tout C et n'est à aucun B, B est science, C médecine, et A conjecture; car en admettant que aucune science n'est conjecturale, on a admis cepen-

§ 4. Dans la seconde figure, on peut faire le syllogisme avec des opposées, soit contradictoires, soit contraires.

§ 5. Syliogisme avec des contraires en Camestres: Toute science est bonne, aucune science n'est bonne; Done aucune science n'est science, conclusion qui se nie elle-même.

§ 6. Autre syllogisme en Camarrea, où l'on prend dans la proposition contraire une espèce du genre au lieu du genre ini-même, et où l'on cache ains l'opposition. Toute seience est bonne, aucune médecine (qui est seience aussi, qui est une espèce de science) n'est bonne; Donc

aucune médecine (qui est science) n'est science.

8.7. Sylogismo en Crears, où le sigle de la miseure est, comme das le precédent, compris sous le sujet de in aujeure 7. Accune sicteore è sus coujecturals; toute médécine est coujecturals; toute médécine est coujecturals; toute médécine est suriequi revient à dirte qu'un seriequi revient de conversion, c'est-à-dire qu'un se la conversion, c'est-à-dire qu'un serie de la miseure desse consiste de la miseure desse cities de la miseure desse tirre; et qu'il en est lei tout le contraire. dant que quelque science l'était. On voit que ce cas diffère du précédent, à cause de la conversion qui a lieu dans les termes; car d'abord l'affirmation était jointe à B, maintenant elle l'est à C. § 8. De même, si l'autre proposition n'est pas universelle; car le moven est toujours le terme qui est dit négativement de l'un, et affirmativement de l'autre. § q. Ainsi donc, il se peut qu'avec des propositions opposées on obtienne une conclusion. Mais ce n'est ni toujours, ni d'une manière absolue; c'est seulement quand les termes, pris pour sujets du moven. sont identiques, ou qu'ils sont entre eux comme le tout relativement à la partie. Autrement la conclusion est impossible; car alors les propositions ne sont ni contraires ni contradictoires.

§ 10. Dans la troisième figure, le syllogisme affirmatif ne pourra jamais se former de propositions opposées, par la même raison qui a été dite pour la première figure. Mais le négatif aura lieu, les termes, d'ailleurs, étant universels, ou ne l'étant pas. § 11. Soit, la science repré-

mineure particulière dans Festino tiques, comme dans l'exemple du et dans Baroco. Syllogisme en Fes- \$ 9 où science est deux fois sujet du tino : Nulle science n'est bonne; moyen. - Ou sont entre eux, etc., quelque science est bonne; Donc comme dans les exemples des ££ 6 quelque science n'est pas science. et 7, où médecine est une partie du Syllogisme en Baroco: Toute scien- toul, qui est science. ce est bonne; quelque science n'est pas bonne; Donc quelque science affirmative dans la troisième figure, n'est pas science. - Le moyen est avec des propositions opposées. toujours , lei bonne, qui est affirme Qui a été dite, plus haut, & 3 .- Etant de l'un des termes et nié de l'autre; ce qui forme des propositions contradictoires.

8 8. Si l'autre proposition, la dans la seconde figure.-Sont iden-

\$ 10. Il n'y a pas de conclusion universels ou ne l'étant pas, Felapton, Ferison, Brocardo.

§ 11. Syllogisme en Felapton : \$ 9. On obtienne une conclusion. Aucupe médecipe n'est science : sentée par B et C, et la médecine par A. Si l'on suppose que toute médecine est de la science, et que aucune médecine n'est de la science, B a été pris comme étant à tout A et C à aucun A; donc, il y aura quelque science qui ne sera pas science. § 12. De même, si A B n'est pas une proposition universelle; car si quelque médecine est une science, et que aucune médecine ne soit une science, il en résulte que quelque science n'est pas science. § 13. Les termes étant universels, les propositions sont contraires; et contradictoires, si l'un des deux est particulier.

§ 14. Il faut bien savoir que l'on peut prendre les propositions opposées, comme nous le faisons, en disant que toute science est bonne et que aucune science n'est bonne, ou que quelque science n'est pas bonne. C'est là ce qu'on sait fort bien d'ordinaire; mais on peut en-

toute médecine est science; Donc contraire, soit la contradictoire de quelque science n'est pas science. la proposition que soutient l'advertici les propositions sont contraires, saire.—*l'ann les Topiques*, la citation pas contradictoires.

§ 12. Si AB, c'est-à-dire, la mineure; syllogisme en Ferison avec des contradictoires: Aucune médecine est science: quelque médecine est science; Donc quelque science n'est pas science.

§ 13. Les termes étant universels, Felapton. Voir an § 11.—Si l'un des deux est particulier, Ferison. Voir au § 12.

§ 11. En disont que, etc., c'estdefire, en prenant les propositions solent prisentées tous
defire, en prenant les propositions bord omme dans les exemples
contraites on contradictoires, comme dans les cremples qui précèdent, gumentations longues et embe
— L'autre partie de la contradiction, c'est-delir, soit la proposition l'interfecueur de les discerner.

la proposition que soutient l'adversaire .- I'ans les Topiques , la citation des Topiques est exacte et se rapporte au liv. 8, ch. 1, où sont indiqués divers movens d'embarrasser et de réfuter l'interlocuteur. Plus haut, liv. 1, ch. 30, \$ 4, les Topiques ont été nommés : Traité de dialectique. - En résumé, il faut prendre garde, dans la discussion, d'accorder des propositions contraires ou contradictoires, de penr d'arriver à une conclusion fausse, soit que ces propositions soient présentées tout d'ahord comme dans les exemples cités, soit qu'elles se cachent sous des argumentations longues et embarrassantes qui les dissimulent. C'est à

core établir l'autre partie de la contradiction par d'autres movens de discussion : ou même l'obtenir, ainsi qu'on l'a dit dans les Topiques. § 15. Puisque les affirmations ont toujours trois contradictions possibles, il s'ensuit qu'on pourra prendre les opposées au nombre de six : Tout et aucun, tout et non tout , quelque et aucun; et de plus faire la conversion de chacune dans les termes. Par exemple: A à tout B et à aucun C, ou bien à tout C et à aucun B, ou bien à tout l'un et non à tout l'autre; et l'on peut, encore une fois, faire la conversion dans les termes. Et de même pour la troisième figure. En résumé, on voit le nombre des manières et l'espèce des figures où peut se former le syllogisme, au moyen de propositions opposées.

§ 16. Il n'est pas moins évident qu'on peut tirer une conclusion vraie de propositions fausses, ainsi qu'on l'a déjà dit, mais qu'on ne peut la tirer de propositions opposées; car le syllogisme est toujours contraire à la chose en question. Par exemple si elle est bonne, on obtient qu'elle n'est pas bonne; ou bien si, animal, que elle n'est pas animal; parce que le syllogisme vient de la contradictoire, et que les termes pris pour sujets sont identiques, ou bien que l'un est comme tout et l'autre

\$ 15. Trois contradictions possibles, Contradiction s'entend ici prises deux à deux, de manière à mestres, de Brocardo à Baroco. présenter les deux parties de l'oppola conversion. Voir plus haut, \$ 7. -Encore une fois, c'est-à-dire, de forme, de manière, par exemple, à haut, \$ 9.

passer de Camestres à Cesare ou à Felapton, et de Baroco à Brocardo; des contraires et des contradictoires ou réciproquement de Cesare à Ca-\$ 16. Ainsi qu'on l'a déjà dit, sition : Tout et aucun , etc. - Faire dans ce livre, ch. 2, 3 et 4. - Car le syllogisme est toujours contraire, syllogisme pour conclusion. - Les la conversion revenir à la première termes pris pour sujets. Voir plus comme partie, § 17. Il est évident aussi que, dans les paralogismes, rien n'empêche d'obtenir la contradiction de l'hypotièse; par exemple, s'il y a impair, d'obtenir non impair; car la conclusion était contraire avec des propositions opposées. Si donc on les suppose telles, on aura la contradiction de l'hypothèse. § 18. Il faut remarquer aussi que l'on ne peut conclure les contraires par un seul syllogisme, de façon que la conclusion, soit que ce qui n'est pas bon est bon, ou telle autre conclusion pareille, à moins que la proposition qui est prise la première n'ait la forme de la proposition suivante:

§ 17. Dana les paralogismes, c'est-d-lire, dans les rilsonements faux, on peut obtenir, dans la conclusion, la contenion, la les yllogisme est hypothetique, en faisant, comme pour les yllogismes catégoriques, les prémises opposer l'inue à l'autre. Par etemplé: a le mombre est imagini, il ne se divier pas en parties de la contenion de la contenior de la conteni

logisme, conclure affirmativement les contraires, à mois que la majeure ne renferme la contradiction tout entire avec see deux parties; ainsi: Tout animal est biane et non blane: or tout homme est animai; Doue tout homme est bianect non blane; conclusion of les contraires sont tous deux exprimés affirmativement, parce qu'ils les tout dej dans la majeure; — Ou ûl faut, Seconde manière de prouver les contraires, c'est de pren-

dre la majeure en contradictoire à la conclusion; ainsi; Toute scienco est conjecturale : or la médecine (qui n'est pas conjecturale) est science; Done toute science n'est pas conjecturale. On prouverait la conclusion par un syllogisme en Felapton, en développant la mineure : Nulle médecine n'est conjecturale, toute médecine est science; Donc queique science n'est pas conjecturale .- Les réfutations, elenchi Voir plus bas, ch. 20 . 6 2 . et Réfutations des sophistes, ch. 1, \$ 4, la définition de l'elenchus. - Ou bien enfin, troisième manière de conclure les contraires, chacun dans un syllogisme siparé.-Les propositions admises, dans un seul syllogisme .- Plus haut. Dans ce chapitre, \$6 3 et 10, c'està-dire qu'avec les prémisses opposées, il n'y a jamais que des conclusions négatives; et que pour obtenir des conclusions affirmatives, Il faut avoir recours any trols movens indiqués dans ce paragraphe, el qu'on peut employer indifféremment.

Tout animal est blane et non blane; or, l'homme est animal. Ou bien il faut prendre d'abord la contradictoire, comme, par exemple, que: Toute science est conjecturale; et prouver ensuite qu'elle n'est pas conjecturale, parce que la médecine est une science et que aucune médecine n'est conjecturale; et c'est ainsi que les réfutations s'établissent. Ou bien enfin, il faut tirer les conclusions de deux syllogismes. Ainsi, pour que les propositions admises soient bien réellement contraires, il n'y a pas d'autre manière que celle qui a été indiquée plus haut.

# PREMIERS ANALYTIQUES.

# LIVRE SECOND.

SECTION SECONDE.
VICES DU SYLLOGISME.

### CHAPITRE XVI.

Pétition de principe. — Définition de la pétition de principe: ses espèces diverses. — Syllogismes affirmatifs de la première figure où la pétition de principe a lieu, dans la majeure; dans la mineure. — Des autres Syllogismes de la seconde et de la troisième figure.

- § 1. Faire une pétition de principe, employer son principe, consiste, pour indiquer seulement ici le genre de ce défaut, à ne pas démontrer l'objet en question.
- \$ 1. La définition spéciale de ce le genre dont la pétition de principe premier vice du syllogisme n'est n'est qu'une espèce : Ne pas démondené qu'un peu plus bas, \$ 2. lci tere ce qui est en question. La pétila définition porte uniquement sur tion de principe est plus restretate.

§ 2. Ceci, du reste, peut avoir lieu de plusieurs manières, soit quand on ne fait pas du tout de conclusion régulière, soit quand on conclut par des termes plus . inconnus ou également inconnus, soit enfin quand on conclut l'antérieur par le postérieur : car la démonstration ne peut se former que par termes plus notoires et plus élevés. Rien de tout cela n'est encore une pétition de principe. Mais, comme certaines choses se font naturellement connaître d'elles-mêmes, et d'autres au moyen de choses étrangères ; les principes, par exemple, étant connus par eux seuls, et les propositions subordonnées à ces principes l'étant par des données autres qu'ellesmêmes, lorsqu'on essaie de démontrer par elle-même une chose qui n'est pas notoire par elle-même, on fait une pétition de principe. § 3. Ceci, d'ailleurs, peut avoir lieu de telle sorte que l'objet même en question soit

\$ 2. Il y a quatre façons de ne pas démontrer ce qui est en question. D'abord, quand on ne fait pas de conclusion régulière, c'est-à-dire, quand on viole les règles formelles du syllogisme : en second lieu, quand les principes ne sont point connus on sont aussi peu connus que la conciusion : ensnite, quand on conclut ce qui precède par ce qui suit, la cause par l'effet, par exemple; car alors la conciusion n'est pas une démonstration véritable : quatrièmement enfin , quand on vent pronver par ellemême une chose qui ne peut être ainsi prouvée; et c'est aiors la pétition de principe, parce qu'on prend dans la conclusion ce qu'on a posé dans les prémisses.

§ 3. Il ne fant pas conclure de l'observation d'Aristote qu'on ne peut pas démontrer les lignes parallèles sans faire une pétition de principe. Il veut seulement dire que la démonstration donnée de son temps par quelques mathématiciens était entachée de ce défaut. On peut imaginer qu'ils procédaient ainsi : Les lignes AA' et BB' sont parallèles parce que les angles qu'elles forment avec nne sécante CD sont égaux : Or ces angles ne sont égaux que parce que les lignes sont parailèles : Donc en définitive, ces fignes sont parallèles parce qu'elles sont parallèles; ce qui est une pétition de principe. - Ce qui est impossible, puisque tout n'est pas principe.

immédiatement employé; ou bien l'on peut aussi, en ayant recours à quelques autres termes qui ne sont naturellement connus que par cet objet, démontrer le principe par ces termes. Ainsi, par exemple, si l'on démontre A par B, et B par C, et que C ne puisse être naturellement démontré que par A, il en résulte que, dans un tel syllogisme, on démontre A par A lui-même. C'est, au reste, l'erreur que commettent ceux qui croient démontrer les lignes parallèles; car ils ne s'apercoivent pas qu'ils admettent des données qu'on ne saurait démontrer, sans que ces lignes mêmes soient parallèles. Aussi, faire des syllogismes de ce genre, c'est dire simplement de chaque chose qu'elle est si elle est; et, de cette facon-là, toute chose pourrait être connue directement par elle-même; ce qui est impossible. § 4. Si donc, ignorant également que A est à C, et qu'il est à B, quelqu'un suppose que A est à B, on ne peut pas dire encore qu'il fasse une pétition de principe. Mais il est

d'un syllogisme en Barbara, et qu'il est à B, majenre du syllogisme également peu connue. Si donc l'on suppose une majeure, sans qu'elle soit notoire, et qu'on cherche à en tirer une conclusion, qui ne l'est pas olns qu'eile, on n'a pas fait encore une pétition de principe : mais on n'a pas démontré. - Si B est à C dans un rapport d'identité, c'est-à-dire, si le moyen B et le mineur C sont identiques, ou s'ils peuvent être pris l'un pour l'autre, étant de même extension, et se convertissant; ou enfin si l'un est à l'autre, c'est-à-dire, si le moyen comme genre est attribué au -Pour éclaircir cette théorie, voici

\$ 4. Que A est à C, conclusion mineur comme à son espèce, on fait dans ces trois cas une pétition de principe. - Que A est à B, c'est-à-dire qu'on démontrerait le majeur du moyen par le mineur, en prenant C à la place de B. puison'ils sont identiques : alors B est prouvé per C . comme C i'était par B, ce qui est précisément la pétition de principe. - Cest là le véritable obstacle. c'est-à-dire, quand le mineur est nne espèce du moyen qui est son genre. - Comme s'il y avait trois termes, Au fond ii n'y en a que deux, pnisque sur trois, deux sont identiques on représentent la même idée. évident qu'il ne démontre pas ; car une chose également inconnue ne peut être un principe de démonstration. Mais, si B est à C dans un rapport d'identité, ou s'il est clair qu'ils peuvent se convertir l'un dans l'autre, ou que l'un est à l'antre, alors on fait une pétition de principe; car on démontrerait aussi, par ces termes, que A est à B, en les convertissant. C'est là le véritable obstacle à la démonstration, et non pas du tout le mode du syllogisme. Si l'on démontre ainsi, on commet le défaut que je viens d'indiquer; et la conversion a lieu comme s'il y avait trois termes. § 5. De même, si l'on suppose que B

des exemples réels tirés des commentateurs. Premier cas, où ie mineur et le moyen sont identiques sous forme différente : il y a pétition de principe, bien qu'elle soit dissimulée : Tout vêtement est blane : tont manteau est vêtement : Donc tout mantean est blane. - Second cas, où le mineur et le moyen sont de même extension : Tout être doné de raison est grammairien; tout homme est doué de raison : Donc tout hommo est grammairien. Ii y a ici pétition de principe; car la conclusion est la majeure sons une autre forme, puisque dans la mineure, homme et doné de raison, le mineur et le moyen, sont tout à fait de même extension, et qu'ils pourraient se convertir l'un dans l'autre : Tout être doué de raison étant homme, tout homme étant doué de raison. - Troisième cas, où le mineur n'est qu'une espèce du moven: Toute ame est immortelle; toute ame humaine est ame : Donc toute âme bumaine est immortelle. emprunté à la mineure.

& 5. Dans le & précédent, la pétition de principe s'appliquait à la majeure AB, elle pent s'appliquer également à la mineure BC. D'abord si la mineure est aussi peu connue que la conclusion, on ne démontre pas : mais on ne fait pas une pétition de principe. On en fait une, si le majeur et le moven sont dans les trois espèces de rapports qu'on vient d'indiquer pour le moyen et le mineur. Premier cas, identité du majeur et du moyen sous forme différente: Tout ce qui est désirable est sonhaitable : tout plaisir est désirable : Done tout plaisir est souhaitable. -Second cas, extension pareille du majeur et du moven : Tout bien est désirable; tout plaisir est bien : Donc tout plaisir est desirable. - Troisième cas, le moyen est une espèce du majeur : Tout ce qui est honnête est bon : tout plaisir est honnête; Done tout plaisir est bon. Dans ces trois derniers cas, le principe qu'on répète dans la conclusion, est est à C, quand on ignore également si A est à C, ce n'est pas encore là faire une pétition de principe; mais l'on ne démontre pas, Au contraire, si A et B sont identiques, ou si l'on peut les convertir, ou que A soit le conséquent de B, il y a encore ici, et par la même cause, pétition de principe; car nous avons dit plus hant que, faire une pétition de principe, c'est démontrer par elle-même une chose qui ne peut être connue par elle-même.

6 6. Si donc, faire une pétition de principe, c'est uniquement démontrer par elle-même une chose qui n'est pas évidente par elle-même; et, si l'on ne démontre pas, soit parce que l'objet à démontrer et les objets par lesquels on veut le démontrer sont également inconnus, soit parce que des choses identiques sont attribuées à un même terme, ou que le même terme est attribué à des choses identiques, il en résulte que, dans la figure moyenne et dans la troisième, on peut également, de ces deux dernières façons, faire une pétition de principe. § 7. Mais, avec un

\$ 6 Dans la seconde figure, on le premier cas, le principe est empeut faire une pétition de principe, quand on donne deux attributs identiques à un même terme, c'est-àdire, quand le majeur et le moven identiques sont attributs du mimoyen est sujet d'un mineur qui figure, syllogisme en Camestres : Tout vêtement est manteau : aucun Darapti : Tout vêtement est blane :

prunté à la mineure, où les termes sont identiques à ceux de la conclusion, et dans le second, à la ma-

\$ 7. Que dans la troisième et la neur : dans la troisième, quand le première figures, parce que ce sont les seules où il y ait des conclusions lui est identique. Ainsi seconde affirmatives; la seconde n'a que des conclusions négatives. La pétition de principe dans la conclusion est touobjet blane n'est manteau; Donc au- jours semblable à la proposition qui cun objet blane n'est vêtement. - la donne; et il faut que les deux pré-Troisième figure, syllogisme en misses soient affirmatives pour que la conclusion le soit aussi. - Sont tout vêtement est manteau; Donc niés d'un même terme, La pétition de quelque manteau est blanc. Dans principe est alors tirre de la majeure; syllogisme affirmatif, elle n'a lieu que dans la troisième et dans la première figures. On peut faire une pétition de principe négative, lorsque des termes identiques sont niés d'un même terme; et les deux propositions ne sont pas à employer indifférenment, non plus que dans la figure moyenne, parce que les termes ne peuvent pas être convertis dans les syllogismes négatifs. § 8. Dans les démonstrations, la pétition de principe s'adresse à des termes qui sont vrais; et, en dialectique, à des termes qui ne sont que probables.

exemple en Calarent, In pétition de principe dans la conclusion étant nétre de la commentation de la conclusion de tout manteus ne vétement. Does acum manteus n'est blanc, blanc née de vétement et de manteus; et par la couversion, vétement et manteur niées de blanc. — A employer indifférement, c'est-d-elire que dans la récite de la commentation de troisième figures, soit de la eccoule; on an peut pas tirer indifférement la pétition de principe de la majeure ou de la mineure comme pour les d'au-

firmatifs; il faut toujours la tirer de la proposition négative à laquelle elle doit être semblable, cette proposition pouvant être solt majeure, solt mineure.—He peuveut se convertir, de la masière qu'on a dite plus hautque ct ils n'ont pas nne extension égale. Aristote n'entend pas parfer ici de la conversion des négatives dont il a étéquestion ilst, 1, el. 2, § 2.

question inv. 1, cn. 2, § 2.

§ 8. En dialectique, voir Topiques, llv. 8, ch. 13, où est exposée la théorie de la pétition de principe dialectique.

#### CHAPITRE XVII.

Conclusion fausse non justifiée. - Syllogismes où a lieu ce défaut. - Espèces diverses avec les termes supérieurs ou avec les termes inférieurs. - Conclusion résultant de l'hypothèse. -Conclusion fausse dans les Syllogismes négatifs.

§ 1. Nier la conclusion fausse comme non justifiée par ce qui précède, argument fort en usage dans les discus-

\$ t. Je ne sais si j'ai bien rendu ici le sens vral du texte : j'al dû employer une sorte de périphrase pour exprimer la formule très-concise d'Aristote. Mot à mot, elle veut dire : cela; et les scholastiques l'ont reproduite littéralement, mais d'une façon fort obscure, en traduisant : non propter hoc on non penés hoc accidere falsum. Je me suis efforcé de rendre la pensée pintôt que les mots.-La chose même qui....., c'est-à-dire, la conclusion absurde à laquelle conduit le second syllogisme. - Quand on ne la contredit pas, c'est-à-dire, quand on accepte l'absurdité comme régulièrement conclue de l'hypothèse, on ne contredit point le syllogisme qui la donne ; mais l'ou passe an premier syllogisme; et c'est dans ses élements que l'on cherche

l'adversaire. - Dans la démonstration ostenzive, le vice qu'Aristote étudie ici ne peut se trouver dans les démonstrations ostensives, parce qu'en effet on n'y pose jamals la Le faux se produira non à cause de contradiction de sa propre thèse. La conclusion fausse, si l'on en obtient une, résulte directement des données, et l'on ne peut pas dire qu'ello n'en vienne pas. Comme on n'a que trols termes, solt ABC, la conclusion ne peut sortir que d'eux seuls : et si l'on en retranchait un, le syllogisme lul-même devieudrait impossible. Ainsi, un syllogisme, dans ce cas, ne peut se former en dehors des données qu'on a prises ; car ces données lui sont tout à fait Indispensables. Pour que la conclusion fausse pût être ici attaquée comme mal justilice d'après les premisses, il faudrait pouvoir enlever indifferemment la cause de l'erreur démontrée par l'une de ces prémisses; or, c'est ce

sions, a lieu surtout dans les syllogismes conclus par l'absurde, lorsque l'on contredit la chose même qui était démontrée par réduction à l'absurde. En effet, quand on ne la contredit pas, on ne dit point que le faux conclu ne résulte pas de la donnée; mais l'on objecte que quelque erreur est contenue dans les prémisses. On ne pourra pas uon plus le dire dans la démonstration ostensive; car on n'y pose pas la contradiction. De plus, quand on a réfuté ostensivement quelque proposition par A B C, il n'est pas possible de dire que le syllogisme se forme en dehors des données mêmes qu'on a prises; car on ne peut dire qu'une chose est hors de la question que quand, cette chose étant retranchée, le syllogisme ne s'en forme pas moins; or, c'est ce qui n'a pas lieu dans les syllogismes ostensifs; car, en retranchant la thèse elle-même, il n'y a plus de syllogisme qui s'y rapporte. Il est donc évident que c'est dans les syllogismes par l'absurde, que l'on peut dire que la conclusion fausse n'est pas justifiée, lorsque l'hypothèse primitive est dans ce rapport avec l'absurde, que, soit qu'elle existe, soit qu'elle n'existe pas, l'impossibilité n'en est pas moins conclue.

§ 2. La facon la plus claire de montrer que la conclu-

gismes concluant par réduction à l'absurde. Si done , dans un syllogisme de ce genre, il est possible de la conclusion fausse ne s'en produise pas moins, on pourra dire que l'ab-

qui est impossible, et le vice de la prémisses admises qui la feront palconclusion fausse mal justifiée, ne tre. Elle est indépendante de ces prépeut se tronver que dans les syllo- misses qu'on peut accepter ou retrancher, sans qu'elle en soit ellemême changée.

\$ 2. Ouand la conclusion absurde retrancher la thèse primitive, et que n'a aucun rapport à la question même qu'elle prétend réfuter, il est de toute évidence qu'elle n'est pas justifiée surdité n'est pas justifiée par ce qui par ce qui précède. En effet, si, pour précède, pulsque ce ne sont pas les démontrer que le diamètre est insion fausse ne résulte pas de l'hypothèse, c'est le cas où le syllogisme, formé de moyens qui conclient par l'absurde, est absolument sans rapport à l'hypothèse ellemême, ainsi qu'on l'a dit dans les Topiques. C'est alors prendre pour cause ce qui n'est pas réellement cause. Par exemple, c'est comme si, pour prouver que le diamètre est incommensurable, on cherchait à démontrer la proposition de Zénon: qu'il n'y a pas de mouvement; et qu'on appliquid la démonstration par l'absurde à cette proposition même. Lic, la conclusion fausse ne se rapporterait aucument à la proposition primitive. § 3. Une autre manière, c'est quand l'absurde tient bien à l'hypothèse, sans cependant avoir lieu par elle: et ce cas peut se présenter en faisant accorder les syllogismes, soit dans

commensurable, on allait démontrer que, suivant l'opinion de Zénon, Il n'v a pas de mouvement, cette conclusion fausse, absolument étrangère à la question, ne serait d'aucune valeur. C'est qu'alors on aurait pris pour cause ce qui n'est point cause; car, qu'il y alt ou qu'il n'y ait pas de mouvement dans le monde, fort peu importe pour connaître le rapport du dlamètre à la circonference. ou de la diagonale au côté. Jei donc le vice du syllogisme serait de toute évidence. - Ainsi qu'on l'a dit dans les Topiques, ce n'est pas précisément dans les Topiques qu'Aristote a traité ce sujet : c'est dans les Réfutations des Sophistes, ch. V, & 9. On peut conclure de ce passage qu'Aristote renfermalt dans le litre général de Topiques, et l'ouvrage qui porte aujourd'hui ce nom, et celui ceci plus clair.

qui le sult et le complète. Albert avait déjà fait une remarque analogue. C'est encore ainsi qu'Aristote comprend sons le litre commun d'Analytiques les Premiers et les Berniers.

8.3. Une autre manière. Ici le vice du syllogisme est moins évident que dans le mode qui précède. - Tient bien al'hypothèse, c'est-à-dire, quand la conclusion absurde conserve une des parties de l'hypothèse, soit son sujet, soit son attribut. Le syllogisme par l'absurde fait suite alors à la thèse primitive, soit qu'on prenne le terme supérieur de cette thèse, c'est-à-dire l'attribut, soit qu'on en prenne le terme inferleur, c'est-àdire le sujet, pour en faire le sujet, on l'attribut de la conclusion fansse. Les deux exemples des \$\$ 4 el 5, qu'on peut voir plus loin, rendront les termes supérieurs, soit dans les termes inférieurs. § 4. Par exemple, si l'on suppose A à B, B à C, C à D, et que ce soit une erreur que B est à D. En effet, si, en retranchant A, B u'en demeure pas moins à C, et C à D, la conclusion fausse ne vient pas de l'hypothèse primitive. § 5. Ou bien, si l'on prend le terme supérieur. Par exemple, si A est à B, et E à A, et F à E, et qu'il soit faux que F est à A. En effet, l'absurde d'en subsisters

& 4. Soit d'abord la thèse A est à B, A étant attribut et supérieur, comme plus etendu, et B étant sujet et Inférieur, comme renfermé dans l'attribut. Si l'on prend le sujet B pour en faire l'attribut de C dans le syllogisme qui doit conclure l'absurde, et C pour en faire l'attribut de D, on aura pour conclusion en Barbara , Best a D , conclusion supposée absurde. Mais on peut retrancher la thèse: A est à B, sans que la conclusion absurde disparaisse : donc cette conclusiou ne tient pas à la thèse primitive. Ici l'on est parti du terme Inférieur, qui était le sujet, et qui a servi de llen entre la thèse primitive et le syllogisme par l'absurde. On pourrait à l'inverse lier la thèse et le syllogisme par le terme supérieur, c'est-a-dire, par l'attribut, comme au 2 suivant. Soit la thèse primitive, A est à B, représentée par ces termes réels, empruntés aux commentateurs : Tout animal est vivant. Le syllogisme à conclusion absurde sera, dans le premier cas: Tout être blauc est animal : toute neige est blanche; Donc toute neige est animal; conclusion absurde, qui tient bien à la thèse primitive,

mais qui n'en résulte pas, quoique son attribut soit le sujet même de cette thèse. C'est que, si on enlère cette thèse, l'absurdité n'en domeure pas moins par les premisses

mêmes du syllogisme qui la contient. ß 5. Volci le second cas où l'absurdité tient à la thèse primitive par le terme supérieur ou l'attribut. Thèse primitive : A est à B : A devient suiet dans le syllogisme par l'absurde : F est à E : E est à A : donc F est à A, conclusion supposée absurde, mais qui n'en subsiste pas moins, si l'on retranche la thèse primitive, bien qu'elle y tienne par un de ses éléments. Soit toujours la thèse primitive : Tout animal est vivant. Syllogisme à conclusion absurde : Toute plante est insensible : tout être vivant est plante; Doac tout être vivant est insensible; conclusion absurde qui emprunte l'attribut do la thèse primitive pour en faire son sujet, mais qui cependant ne résulte pos de cette thèse : car cette thèse enlevée, l'absurdité n'en subsiste pas moins, attendu qu'elle résulte des prémisses mêmes qui la donnent. Donc la thèse est inutile à l'absurdité conclue.

pas moins, en retranchant l'hypothèse primitive. § 6. C'est que toujours il faut joindre l'absurde aux termes primitifs; et alors l'absurde résultera de l'hypothèse, § 7. Ainsi, en prenant le rapport des termes en descendant, il faut joindre l'absurde à celui des termes qui sert d'attribut; car, s'il est impossible que A soit à D, en retranchant A, il n'y a plus d'absurdité. § 8. Et, en le prenant en montant, il faut joindre l'absurde au terme qui recoit l'attribut: car. si F ne peut être à B. en retran-

- § 6. Joindre l'absurde aux termes primitifs, c'est-à-dire qu'il fant conserver les termes de la thèse primitive avec leurs fonctions propres, l'attribut de cette thèse passant an syllogisme par l'absurde en fonction d'attribut et non pas de sujet; le sujet y passant en fonction de sujet et non pas d'attribut. Les exemples snivent dans les \$\$ 7 et 8. L'absurdité liée ainsi à la thèse primitive, en paratt évidemment le résultat et la conséquence.
- § 7. Le rapport des termes en descendant, c'est-à-dire, de manière que l'attribut de la thèse primitive reste attribut, et que tous les autres termes soient au-dessous de lui, et en descendent, en quelque sorte. Solt toujours la thèse primitive : Tout animal est vivant. Syllogisme à conclusion absurde : Tout être blanc est animal: toute neige est blanche: Donc toute neign est vivante, C'est, snjet de la première proposition del'attribut de la première, de telle sans l'attribut, plus d'absurdité.
- façon que cet attribut enveloppe tons les autres termes. Ici, ponr que l'absurdité : A est à D. soit conclue, il faut de toute nécessité conserver A; car, si on le retranche, il n'y a plus de concinsion absurde. Alnsi la conclusion absurde tient à la thèse primitive, et ne serait pas obtenue sans
- § 8. En montant, c'est-à-dire, de manière que le sujet de la thèse primitive soit encore le sujet de la conclusion absurde. Le sujet de la thèse est alors inférieur à l'attribut de la conclusion absurde, et il semble remonter vers lul. Solt toujours la thèse primitive: Tout animal est vivant. Syllogisme à conclusion absurde : Toute plante est insensible : toute plante est vivante; Donc tont animal est insensible, conclusion absurde dont le sujet est le sujet même de la thèse. Pour voir mieux la consécution de ce dernier sorite, il faut comme on le volt, un sorite, où le replacer la thèse entre la mineure et la conclusion absurde du syllogisme. vient attribut de la suivante, mais - Si F ne peut être à B, conclusion où l'attribut de la dernière est encore absurde, où B est sujet, F attribut;

chant B, il n'y a plus d'absurdité. § q. Et, de même, si les syllogismes étaient privatifs. § 10. Il est donc évident que, si l'absurde n'est pas joint aux termes primitifs, il n'y a pas de conclusion fausse par la thèse posée.

§ 11. Mais ne peut-on pas dire que, même de cette façon, la conclusion fausse ne résultera pas toujours de l'hypothèse? car, si l'on suppose que A est non pas à B, mais à K, et K à C, et celui-ci à D, même, sous cette forme, l'absurde subsiste encore. De même aussi, quand l'on prend les termes en remontant. Et, comme l'absurdité se produit, que l'hypothèse soit ou ne soit pas, il est

§ 9. Les règles qu'on vient d'appliquer à des conclusions affirmatives, seraient tout aussi bien applicables à des conclusions négatives.

\$ 10. Résumé des règles qui précèdent. - Joint aux termes primitifs, de manière que ces termes conservent leurs véritables fonctions.

\$ 11. Objection contre la théorie qui précède : Il peut se faire, même en observant les règles indiquées, c'est-à-dire, en conservant le sujet de la première hypothèse, comme sujet dans la conclusion absurde, et l'attribut comme attribut, que la conclusion absurde soit indépendante de l'hypothèse. Dans ce cas , l'hypothèse peut être retranchée, et l'absurde ne s'en produit pas moins, parce qu'il ne tient pas à elle. - Si l'on suppose que A... premier cas on l'attribut de l'hypothèse reste attribut de la conclusion absurde, Soit l'exemple des commentateurs : A viaura : Première hypothèse : Toute en est expliqué au & suivant.

plante est vivante. Syllogisme à conclusion absurde : AC tout être blanc est plante : CD toute peige est blanche: AD Donc toute neige est animée. conclusion absurde qui n'en subsiste pas moins si l'on retranche l'hypothese. - Les termes en remontant, c'est-à-dire, si l'on prend le sujet au lieu de l'attribut de l'hypothèse pour en faire le suiet de la conclusion absurde. Voir plus haut \$6.7 et 8. Soit l'hypothèse primitive : Tout animal est corporel. Syllogisme à conclusion absurde: Toute plante est insensible: tout être corporei est plante; Donc tout animal est inscusible. Pour mienx suivre le sorite, il faudrait, comme plus haut, replacer l'hypothèse entre la mineure et la conclusion absurde du syllogisme. Ici le sujet de l'hypothèse est encore le sujet de la conclusion absurde; mais cette conclusion ne tient pas à l'hypothèse; car, l'hypothèse ôtée, cette conclusion vant, K plante, C blanc, D neige; on ne s'en produit pas moins. Le motif clair que cette absurdité ne résulte pas réellement de l'hypothèse. § 12. Mais, quand on dit que, l'hypothèse étant diée, la conclusion fausse ne s'en produit pas moins, il ne faut pas comprendre que l'absurdité ne peut se conclure qu'à l'aide d'un terme étranger. On doit entendre seulement que, cette lypothèse étant retranchée, la même absurdité se produit par les propositions qui demeurent. On ne voit, en effet, rien de faux à dire que la même absurdité puisse se produire par pluiseurs hypothèses;

\$ 12. C'est que, dans ces denx cas, l'absurdité résuite non pas seulement de l'hypothèse, mais aussi des antres propositions qui forment le syliogisme, et qui renferment implicitement i'hypothèse, Ainsi, dans ie premier syllogisme du \$ t1, i'absurdité de la conciusion résuite, indépendamment de l'hypothèse, de l'absurdité même de la majeure : Tout être blanc est piante; et dans le second syliogisme, de l'absurdité de la mineure : Tout être corporei est plante. Ii n'y a rien, du reste, lei qui doive surprendre; il peut fort bien se faire qu'une même absurdité soit la conséquence de deux hypothèses différentes. La géométrie en offre bien des exemples. Par exemple, on pourrait soutenir que les lignes paralièles se rencontreut, et chercher à prouver cette absurdité évidente, solt parce que les angles d'un même côté de la sécante, interne et externe, ne seraient pas égaux, soit parce que la somme des angles d'un triangle vandrait pius de deux angles droits. Pour bien comprendre ces deux exemples, il faudrait tracer une figure

géométrique où deux lignes parallèles seraient coupées à angles droits par une perpendiculaire. Si ies deux angies, faits d'un même côté de cette ligne, interne et externe, n'étaient pas égaux, jes lignes se rencontreraient, et ne seraient pas parallèles : mais ils sont égaux ; Done elles ne se rencontrent pas. On démontrerait de même que, si les lignes se rencontraient, ii faudrait que les deux angies adjacents à l'hypoténuse du triangie rectangio fussent pius grands qu'un angle droit, et que, par conséquent, la somme des trois angles du triangle valût plus de deux angles droits : ce qui ne se pent; Donc les lignes ne se rencontrent pas : Done eiles sont parallèles. Le triangie rectangie nécessaire à cette démonstration est formé dans l'intérieur des parallèles par la sécante perpendieniaire, une portion de la parailèle inferieure servant de base, et une hypoténuse quelconque menée de cette base à l'angie interne que la perpendiculaire forme avec la paraiièle supérieure. Cette construction est, du reste, fort simple.

par exemple, à soutenir que les parallèles se rencontrent, soit parce que l'angle interne serait plus grand que l'angle externe, soit parce que le triangle vaudrait plus de deux angles droits.

### CHAPITRE XVIII.

Du raisonnement faux. - La fausseté de la conclusion dépend toujours d'une première fausseté dans les prémisses. - Syllogismes simples : Syllogismes composés.

Le raisonnement faux provient toujours d'une première erreur, soit que le syllogisme résulte de deux pro-

§ 1. Les commentateurs, si J'eu excepte Albert , n'ont point cherché à faire voir comment ce chapitre se rattachait au précédent. Philopou. Averroes, Pacius, ue se sont pas même posé cette question. Elle u'est point cependant facile à résondre. Cette courte observation sur le raisonnement faux est-elle, comme ll me semble, un simple compiément de ce qui précède ? ou bien est-ce. comme l'out cru les commentateurs de la Renaissance, la théorie d'uu troisième vice du syllogisme? Cette dernière hypothèse me paraît la « misses pour les syllogismes simmoins probable. Il est vral qu'Aris- « ples , soit dans les prosyllogismes tote introduit ici un mot qu'il n'a « pour les syllogismes composés. »

point eucore employé, et qu'on peut en inferer qu'il prétend signaler un vice distinct des deux vices qu'il a déjà indiqués dans les chapitres 16 et 17. D'autre part, l'explication d'Albert ne parait pas non plus trèssatisfaisaute. « Comme on vient de « voir, dit-il, que de l'hypothèse pou-« vait sortir une conclusion fausse,

« et qu'ou pourrait croire que du « vral ou neut couclure le faux. Il « faut savoir que la fausseté de la

« couclusion tient toujours à quelque « erreur antérieure, soit dans les pré-

positions, soit qu'il résulte de plusieurs. Si c'est de deux, il faut nécessairement que l'une d'elles, ou même toutes les deux soieut fausses; car, de propositions vraies, ainsi qu'on l'a vu, il ne sort pas de syllogisme faux. S'il résulte de plusieurs propositions, comme C conclu par A B, et celles-ci par D E F G, alors il y a quelque erreur dans les termes supérieurs, et c'est à cause de cette erreur que le raisonnement est faux : car A et B sont conclus par ces termes supérieurs; et, par conséquent, c'est d'eux que viennent la conclusiou et l'erreur.

La pensée d'Aristote est sans doute ici pius générale que ne le croit Aibert. Le philosophe ne veut pas seuiement prevenir une erreur qu'il a délà plusieurs fois réfutée, et notamment dans ce livre, ch. 2, 3, 4. li complète ce qu'il vient de dire sur les rapports de la conclusion fausse à l'hypothèse, en ajoutant que la fausseté de la conciusion implique toujours et sans exception la fausseté des éléments qui la donnent. Je proposerais donc de réunir ce chapitre, sur lo raisonnement faux, au chapitre précédent, et de ne point faire do cette simple remarque un vice nouveau du syllogisme. Je n'ai pas cru du reste devoir me permettre ce changement; et je me suis conformé à la série ordinaire des chapitres, bien que je ne l'approuve pas, - Le raisonnement faux, en d'autres termes, la conclusion fausse ; j'ai clusions de prosvllogismes.

pris icl un mot nouveau afin de suivre le texte de plus près. - Résulte de deux propositions, Le syllogisme simple h'a jamais que denx propositions; le syliogisme composé peut en avoir un nombre illimité. - Ainsi ou'en l'a vu. chapitres 2.3.4 de ce livre. - Comme C conclu par AB, syilogisme principal; sa majeure serait prouvée par na prosyllogisme dont elic serait is conclusion, DE v étant majeure et mineure ; et su mineure serait prouvée par un autre prosyllogisme dont elle serait la conclusion. FG étant maieure et mineure. - Les termes supérieurs, les prosyliogismes. - Le raisonnement est faux, c'est-à-dire, ia conclusion du syilogisme principal. -AB sont conclus, c'est-à-dire que la majeure et la mineure du syliogisme principal sont elles-mêmes des con-

### CHAPITRE XIX.

Du Catasyllogisme. - Conseils divers aux interlocuteurs : conseils à celui qui répond : conseils à celui qui interroge, soit pour les Syllogismes composés, soit pour les Syllogismes simples.

- § 1. Pour éviter d'être réfuté syllogistiquement, il faut avoir bien soin, lorsque l'adversaire demande une donnée
- \$ 1. Je peux faire lei des remarques analogues à celles que j'al faites sur le chapitre précédent. Les commentateurs de la Renaissance ont vonlu voir, dans celul-ci, l'exposition d'un quatrième vice du syllogisme qu'ils ont appelé Catasyllogisme, Rienn'indique formellement que ce soit bien là l'obiet de ce chapitre. Il semble bien plutôt que ce sont des conseils donnés par Aristote aux luterlocuteurs, à l'un pour qu'il évite, en répondant, de donner des armes contre Ini-même; à l'autre, pour qu'il force son adversaire à lui concèder, sans le savoir, les propositions nécessaires à la réfutation. Ce sont là des ruses et des habiletés de dialectique fort semblables à celles qui sont indiquées au 8º livre des Topiques, et au ch, 15 des Réfutations des Sophistes. me, comme la pétition de principe, mineure,

par exemple. Reste toulours, il est vral, à savoir comment la théorie de ce chapitre 19 se rattache à celles qui précèdent; et pourquoi elle n'a pas été rejetée dans la dialectique proprement dite. C'est cette difficulté, sans doute, qui a porté les commentateurs à reconnaître lei un quatriéme vice du syllogisme, faisant suite aux trois premiers; ie ne puis partager entièrement leur avis. Du reste, le détail de la pensée d'Aristote n'en est pas moins clair, si le lien général nous échappe. - Demande une donnée sans les conclusions, par exemple, quand l'adversaire prend des propositions de prosyllogismes. sans en indigner la conclusion, qui doit être une prémisse du syllogisme principal. - Nous savons, Voir liv. 1, ch. 4, 8 2 et passim .- Plusieurs Mais il ne semble pas qu'on puisse en fois, c'est-à-dire, deux fois : nne fois faire un défaut spécial du syllogis- dans la majeure, et une fois dans la

sans les conclusions qu'elle fournit, de ne nas lui accorder deux fois le même terme dans les propositions; car nous savons qu'il n'y a pas de syllogisme possible sans terme moven, et que le moven terme est celui qui est répété plusieurs fois. § 2. Nous savons aussi ce que nous avons à observer dans le moyen, relativement à chaque espèce de conclusion; car nous savons la nature de celles que renferme chaque figure. La forme de la conclusion ne doit pas nous échapper non plus, puisque nous savons bien comment nous devous suivre la discussiou. § 3. Mais il faut, quand on argumente soi-même, dissimuler soi-

ver dans le mouen, il faut se rappeler lei les fonctions et la place du moven dans les trois figures. Il est clair que si l'on accorde deux fois, pour attribut, uu même terme, on fournit à l'adversaire un moven un'il peut employer pour faire un syllogisme de la seconde figure, où le moven est attribut des deux extrêmes. Si l'on accorde deux fois un même terme pour sujet des deux autres. l'adversaire pourra faire un syllogisme dans la troislème figure. Si l'on accorde deux fois uu même terme pour sujet d'un autre terme, et pour attribut d'un autre second terme, l'adversaire pourra conclure dans la première figure. Or, on sait quelle espèce de conclusion donne chaque figure ; on salt de plus , par la thèse qu'on sontient soi-même, celle qu'attaque l'adversaire et celle qu'il désire établir; il faut alors n'accorder que les figures dont il ne peut faire aucun usage. Si l'on soutient une thèse négative, on peut tend, afin que l'adversaire ne le dé-

§ 2. Ce que nous avons à obser- accorder sans difficulté la seconde figure, parce qu'elle ne renferme que des conclusions négatives; et que, par conséquent, l'adversaire n'y trouvera pas la conclusion affirmative dent il aurait besoin pour réfuter. Si l'on soutient une thèse particulière affirmative, on peut accorder la troisième figure où il ne se trouve pas de copclusion universelle, etc .- Comment nous devons conduire la discussion, parce que nous savons bien l'opinion que nous défendons nous-mêmes, et celle que défend l'adversaire.

Les conseils renfermés dans les deux & précédents s'adressent à l'interlocuteur qui répond : les suivants s'adresseut à l'interiocuteur qui interroge, et qui doit s'efforcer d'obtenir ce que, dans une position contraire, il devrait s'efforcer de re-

\$ 3. Quand on argumente soimême, c'est-à-dire, quand on Interroge, il faut cacher le bnt où l'on gueusement ce que nous avons recommandé d'éviter quand on répond. § 4. Un premier moyen d'y parvenir, c'est de ne pas donner les conclusions des prosylogismes, mais de les laisser dans l'ombre, en ne prenant que les propositions nécessaires. § 5. C'est, en second lieu, de ne pas demander les termes voisins, mais de multiplier les intermédiaires de ces termes. Par exemple, supposons qu'il faille conclure A de F, et que les moyens soient B C D E, il faut alors demander si A est à B, et ensuite, non pas si B est à C, mais si D est à E, et ensuite si B est à C; et ains id reste. § 6. Si le syllogisme a

couvre pas, et ne se mette point en garde contre les pièges qu'on lui dresse. Ici, il faut gagner ce que, précisément, il fallait tout à l'heure éviter. Les rôles sont changés.

\$ 4. De même qu'en répondant, il ne faliait pas accorder de moyen en répétant un même terme deux fois, \$ 1, de même ici, pour dissimuler sa marche, il faut ne jamais formuler les conclusions des prosyllogismes; li faut seulement en demander et en prendre les premisses pour en faire l'usage convenable. Mais si l'on demandait nettement la conclusion, ce seralt révêler à l'adversaire où on le conduit; et alors, il refuserait les éléments mêmes dont on a besoin, et qui serviraient à le réfuter. - Les propositions nécessaires, c'est-à-dire, les prémisses des prosyllogismes.

§ 5. Second conseil à l'interiocuteur qui interroge: Qu'il bouleverse la serie des prosyllogismes, afin que l'adversaire la sulve avec plus de pelne et qu'il s'y embarrasse. Ainsi,

voulant conclure A de F, qu'il ne dise pas : A est à B, B est à C, C est à D, D est à E, E est à F, donc A est à F; mais qu'il saute de l'ane de ces propositions à l'autre, sans observer l'ordre régulier, et qu'il dise: A est à B, D est à E, B est à C, etc., dissimulant sa marche en la rendant tortueuse et obscure.

\$ 6. Troisième conseil : Si le syllogisme n'a qu'un seul moyen, c'està-dire, si le syllogisme est simple au lieu d'être composé; alors il faut commencer por ce moyen même. Pour bien comprendre ceci, il faut se rappeler le geure spécial d'énonciation qu'Aristote a adopté dans la forme du syllogisme. On sait qu'il débute par le majeur, qu'il passe de là au moyen, et qu'il finit par le mineur, disant toujours : A est à B, B est à C; donc A est à C, c'est-à-dire, qu'il va toujours du plus étendu au moins étendu, du contenant an contenu. Voir liv. 1, ch. 4, \$ 3, C'est la marche la plus simple, la plus claire, la plus évidente : mals on pourrait lieu par un seul moyen, il faut commencer par ce moyen même; car c'est ainsi qu'on échappera le mieux à l'attention de celui qui répond.

### CHAPITRE XX.

De la Réfutation. - Définition de la Réfutation : cas divers où elle peut avoir lieu.

§ 1. Comme nous savons dans quels cas et avec quels termes se forme le syllogisme, nous voyons aussi, sans

aussi commencer par la mineure, et dire: B est à C. A est à B; donc A est à C. Dejà le raisonnement est moins évident. Enfin on le rendrait plus obscur encore, en commençant par le moyen lui-même, et en disant : B est A, C est B; done C est A. - On peut voir qu'iel Aristote fait la critique de notre manière habituelle d'énoncer les syllogismes. En effet, nous prenons toujours le verbe : être d'une manière absolue, et nous disons : B est A, et non point comme Aristote : A est à B, d'où il suit que nous débutons loujours par le moyen, que nous continnons par le majeur, et que nous revenons au mineur pour conclure enfin le majeur du mineur. C'est précisément la marche embar-

terlocuteur qui interroge, mais qu'il proscrit pour la science, et que, pour

sa part, il n'a jamais employée. \$ 1. Voici le cinquième vice du syllogisme, d'après les commentateurs latins. Je ferals à peu près les mêmes observations que plus haut: ici cependant le serais moins éloigné de partager l'avis des commentateurs. Les conseils que donne » Aristote s'appliquent bien toujours à la discussion, ce sont bien toujours des conseils de dialectique; mais lls sont moins généraux que les précédents, et le défaut qu'ils ont pour objet de signaler est plus spécialement relatif au syllogisme. - Entre le Catasyllogisme et la Réfutation, il y a cette différence que le premier rassée qu'Aristote conseille à l'în- est la réfutation que l'adversaire

peine, quand a lieu et quand n'a pas lieu la Réfutation. § 2. Elle peut avoir lieu, soit quand toutes les réponses sont accordées, soit quand elles sout de forme dissemblable : l'une étaut, par exemple, affirmative, et l'autre négative; car il y avait syllogisme avec des termes de l'une et de l'autre façon. Si donc la thèse est contraire à la conclusion, il faut nécessairement qu'il y ait Réfutation; car la Réfutation est le syllogisme de la contradiction. § 3. Mais si l'on u'accorde aucune proposition, il est im-

adresse à son adversaire, tandis dans la théorie des trois figures, que la réfutation proprement dite iiv. 1, ch. 4, 5, 6, que la conclusion est celle que l'on se fait à soi-même pouvait être tirée soit de deux aflirquand on affirme ce qu'on avait d'abord nie, ou que l'on nie ce qu'on d'une négative. - Si donc la thèse avait d'abord affirmé, ainsi que le est contraire à la conclusion, peutremarque saint Thomas. J'aurais être aurait-il mieux valu renverser youin trouver ici un autre mot que ceiui de Refutation qui est trop genéral: mais la langue française ne m'en a pas offert; et j'ai craint d'emplover le mot latin Elenchus, à cause même de son obscurité. -Quand a lieu, et n'a pas lieu la Réfutation, C'est que la Réfutation n'est qu'une espèce de syilogisme, et qu'en tant que syllogisme elle est soumise aux mêmes règles, exposées du reste dans tout ce qui précède.

\$ 2. Quand toutes les réponses sont accordées, c'est-à-dire, quand toutes les réponses données par l'interlocuteur aux questions de l'autre sont affirmatives. - Sont de forme dissemblable. Aristote explique juimême ce qu'il entend par là ; les réponses au lieu d'être toutes affirmatives, peuvent être, les unes négatives, les autres affirmatives. - Il y

matives, soit d'une affirmative et ici les termes, et dire : si donc la conclusion est contraire à la thèse; c'est ce que semble exiger la série directe de la pensée. Contraire est pris ici dans un sens général pour contraire et contradictoire tout à la fois, comme le prouve ce qui suit .-Le syllogisme de la contradiction, c'est la définition donnée plusieurs fois dans l'Organon, et particulièrement, Réfutations des Sophistes, ch. 1. \$4.

\$ 3. Si l'on n'accorde aucune proposition, c'est-à-dire, si au lieu de répondre affirmativement, comme au \$ 1, on répond négativement à tontes les interrogations de l'adversaire, il ne se peut pas qu'on se réfute sol-même; car aiors le syllogisme n'est pas possible, puisqu'avec deux prémisses négatives, il n'y a jamais lieu à conclusion. Dans ce cas non avait sullogisme. On a vu en effet plus, il n'y a pas de conclusion conpossible qu'il y ait Réfutation; car on a vu qu'il n'y a pas de syllogisme quand tous les termes sont négatifs ; douc, il n'y a pas non plus de Réfutation ; car, s'il y avait Réfutation, il faudrait qu'il y eût syllogisme; mais il peut y avoir syllogisme sans que, nécessairement, il y ait Réfutation. § 4. Même observation, si la réponse ne fournit aucune proposition universelle; car ici encore la Réfutation et le syllogisme sont tout à fait sur la même ligne.

tradictoire à la thèse qu'on a soimême posée. - Car on a vu, Voir liv. 1, ch. 4, 5, 6, ch. 7, \$ 1, et ch. 24, § 1. - Car s'il y avait Réfutation, c'est qu'en effet l'espèce ne peut exister sans le genre, mais le genra peut fort bien exister sans l'espèce § 4. Même observation, c'est-àdire que la Réfutation n'est pas pos-

aucune proposition universelle; car alors non plus le syllogisme ne peut se former, puisone dans tout syllogisme, il faut que l'une des prémisses soit universelle. Voir liv. 1, ch. 21, \$1. Or, il n'y a pas de Réfutation sans syllogisme; done sl l'on empêche le syllogisme, on empêche aussi la Refutation qui ne peut exissible, si en répondant on n'accorde ter sans lui.

### CHAPITRE XXI.

De l'erreur et de ses diverses espèces. - Erreur causée par la fausseté de la majeure, quand les movens ne sont nas subordonnés ; quand ils le sont. - Erreur causée par l'ignorance de la mineure particulière. - Critique de la théorie du Ménon sur la nature de la science. - On n'a jamais à la fois la science et l'erreur contraires. - De la connaissance en acte et simultanée des deux prémisses.

§ 1. Il peut se faire que, de même qu'on se trompe dans la position des termes, on se trompe quelquefois

§ 1. Voici, d'après les commentateurs latins, le cinquième et dernier vice du syllogisme. Je crois qu'ici comme plus haut, Aristote n'a pour but que de donner des conseils généraux propres à guider le raisonnement. Les dangers qu'il signale concernent la pensée tout entière ; et le défant nouvean qu'il indique n'est pas, à proprement parler, spécial au syllogisme. En effet, l'erreur porte dans les exemples mêmes qu'il cite. non sur un seul syllogisme, mals sur doux syliogismes, dont I'un a une conclusion opposée contrairement à dans le second par un moyen diffé- ristote vent désigner lei l'erreur ré-

rent de celui qui les unit dans le premier. Il se peut que l'on connaisse l'un de ces moyens et qu'on ignore l'autre. L'erreur, dans ce cas, ne vient pas de la forme qui est seion toutes les règles : elle résulte uniquement de la pensée qui est incomplète. On sait d'une chose ce qu'elle est, et en même temps on l'ignore. C'est que les deux moyens ne sont pas ici dans ce rapport que l'un soit subordonné à l'autre : ils sont d'une série differente. Ii se pourrait aussi que les deux moyens fussent d'une même série, comme dans l'exemple du ceile de l'autre. Les denx syllogismes \$ 2. - Dans la position des termes, sont parfaitement réguliers : seule- Pacius limite peut-être un peu trop ment le majeur est joint au mineur le sens de ces mots ; il pense qu'A-

aussi dans la pensée. Par exemple, quand uue même chose est essentiellement à plusieurs autres, il se peut que, ignorant l'une de ces choses, on pense que la première n'y est pas du tout, tandis que l'on en connaît une autre à laquelle elle est. Ainsi, supposons que A est en soi à B et à C, et que ces termes soient également à tout D. Si l'on pense que A est à tout B et B à tout D, mais que A n'est à aucun C, et que C est à tout D; alors on aura d'une même chose relativement à une même chose la science et l'ignorance. § 2. Même résultat, si l'on so trompe sur des termes d'une seule série; par exemple, so

sultant de la confusion qu'on fait sonvent de la proposition indeterminée avec l'universelle. La pensée d'Aristote paraît plus générale ; et la position des termes peut s'appliquer à toutes les fautes commises contre les règles du syllogisme. Ces erreurs ne concerneraient donc que la forme, tandis que l'erreur dont Aristote traite dans ce chapitre concerne le fond même de la pensée et du raisonnement. - Essentiellement , le texte dit: primitivement, c'est-a-dire, sans intermédiaire, immédiatement. - Supposons A ... Il faut distinguer lci deux syllogismes, l'un en Barbara, l'autre en Celarent. - Si l'on pense que A est à tout B, premier syllogisme. A est à tout B: B est à tout D; Done A est a tout D. - Mais que A n'est à aucun C, second syllogisme: A n'est à aucun C. C est à tout D: Donc A n'est à aucun D, conclusion contraire à la première. On sait done d'une part que A est à tout D; et de l'autre, ou sait le contraire, c'est-à-dire, que A n'est à aucun D.

D'où vient cette erreur? de la pensée seule, car la forme est régulière. C'est que l'on a su que A était à B. mais l'on n'a pas su qu'il était aussi à C, quoique C soit subordonné à B : ou, pour mieux dire, l'on a admis que A n'etait pas à C, tandis que A était à C. C'est donc la majeure qui est fausse : et c'est de la qu'est venue la fausseté même de la conclusion. Voici les exemples des commentateurs. Premier syllogisme: Tout bipède est animal; tout homme est bipède : Donc tout homme est animal. - Second syllogisme : Aucun être doué de raison n'est animal : tont homme est doué de raison : Done aucun homme n'est animal. On voit que les moyeus : bipède, et doué de raison, sont de série différente et ne sont pas subordonnés.

sont pas suboronnes.

§ 2. Mals its pourraient être de même serie; et l'erreur ne s'en produirait pas moins, si l'on ignorait l'un et qu'on connût l'autre. — Par exemple, deux nouveaux syllogismes en Barbara et en Celarent. Premier

si A est à B et B à C, et C à D, et que l'on croie que A est à tout B, et qu'il n'est à aucun C, on saura tout à la fois que la chose est, et l'on pensera qu'elle n'est pas, § 3. Mais ici que peut-on croire, si ce n'est qu'on ne pense pas de ces choses tout ce que l'on en sait? En effet, on sait, en quelque façon, que A est à C par B, c'est-à-dire, comme on sait le particulier par l'universel. Mais ce que l'on sait de cette façon incomplète, on croit n'en avoir absolument aucune idée, bien que ce soit là une chose impossible. § 4. Quant à la première espèce d'erreur, lorsque le moyen n'est pas de la même série, il

syllogisme: A est à tout B: B est à toul D; Donc A est à tout D. Second syllogisme : A n'est à aucun C : C est à tout D : donc A n'est à aucun D. conclusion contraire à la première. Ou bien en prenant des termes réels : Tout être vivant est substance: tout homme est vivant : Done tout homme est substance.- Aucun animal n'est substance; tout homme est animal; Done aucun homme n'est substance, conclusion dont la faussere tienrà la fausseté même de la maieure, blen que les moyens , vivant et animal, solent de même série, le second etant subordonné au premier. Ainsi, d'une

lativement à une même chose la science et l'ignorance. § 3. L'errent vlent uniquement de ce qu'on n'examine point avec assez d'attention, tout ce que l'on sait de la chose même à l'egard de laquelle on se contredit. Du moment qu'on

part, on sait que la chose est telle

chose, et d'autre part on sait qu'elle

n'est pas telle chose; on, comme dit

Aristote, on a d'une même chose re-

salt que A est à B, on salt aussi, quoiqu'on le sache moins clairement, que A est à C, parce que C est une partie de B. Misis comme cette se-conde notion est plus obscure, qua rorit en pas la posséder, bien posséder, bien qu'au fond on la posséder, bien posséder, bet qu'au fond on la posséder, bet qu'au fond on la posséder, èter l'on adme un aime que de la constant la fausseté serait établement à l'ony pragradait de plus près. On auralt vu ucitement la contradiction.

\$ 1. Quant à la première repéc d'errur, voit § 2. Les deux propositions en repport eux c'haren dem mojens, c'et-a-dire qu'on admette à la fois dans sa pense le majeure du syllogisme en Caterari, perie qu'elles out quelque chose de prese qu'elles out quelque chose de cet d'ent 8, majeure de Berron, et qu'il ne soit d'annen, C, majeure de Clairent, et que cet deux termes soient à la pla da D, est à lout D, mineure de Barbara, C est à tout D, mineure de Barbara, C est à tout D, mineure de Barbara, C est à tout n'est pas possible qu'on mette, par la pensée, les deux propositions à la fois en rapport avec chacun des moyens. Par exemple, si A est à tout B, et qu'il ne soit à aucun C. et que ces deux termes soient à la fois à tout D: car alors il faut que la première proposition soit contraire, ou absolument, ou du moins en partie. En effet, si l'on pense que A est à tout ce à quoi est B, et si l'on sait que B est à D, on sait aussi que A est à D. D'autre part, si l'on pense que A n'est à rien de ce à quoi est C, on pense alors certainement que A n'est pas à quelque objet à quoi est B. Mais après avoir pensé que A est à tout ce à quoi est B, penser ensuite qu'il n'est pas à quelqu'une des choses auxquelles est B, c'est contredire sa propre pensée, ou absolument, ou du moins en partie: done, il n'est pas possible d'avoir cette pensée, § 5. Mais rien n'empêche de penser l'une des propositions relati-

mière proposition soit contraire, cela même que A est à D, partie de B. c'est-à-dire que la première majeure est contraire, du moins en partie, à la seconde; car D est une partie de C., comme il est une partie de B : il doit être aussi une partle de A. puisque B en est uue partie. Lors donc qa'on dit d'une part que A est à tout B, et d'autre part que A n'est à aucun C , on se contredit; car d'abord on implique que D est une partie de A, et en second lieu, on implique aussi que D n'est pas une partie de A. Or cette pensée est contradictoire; donc il n'est pas possible qu'on l'ait. - En effet si l'on pense... Majeure du premier syllogisme en Barbara, § 2. - On sait aussi que A est à D , du moment d'autre, relativement aux deux qu'on sait que A est à B, on sait par

- D'autre part si l'on pense... Majeure du second syllogisme en Celarent, \$ 2. - On pense alors certainement ... c'est-à-dire que du moment qu'on pense que A n'est à aucun C, on pense anssi qu'il n'est pas à D, puisque D est une partie de C : or il était une partie de B; donc on pense aussi que A n'est pas à uno partie de B; et c'est se contredire , puisqu'on admettait d'abord que A

est à tout B. \$ 5. Mais la contradiction n'est pas apparente, si l'on joint les deux majeures du premier et du second syllogisme, ou comme dit le texte l'une des propositions, de part et moyens; ou bien encore, si l'on

vement aux deux moyens, ou les deux propositions relativement à un seul : par exemple, que A est à tout B, et B à D, et ensuite que A n'est à ancun C.

6 6. Cette erreur est tout à fait analogue à celle que nous commettons à l'égard des choses particulières; ainsi A étant à tout B et B à tout C, A sera à tout C. Si done l'on sait que A est à tout ce à quoi est B, on sait aussi qu'il est à C; mais il se peut faire qu'on ignore que C existe. Soit, par exemple, A deux angles droits, B triangle, et C un triangle réel. On peut croire, en effet, que C n'existe pas, quoique sachant fort bien que tout triangle vant deux angles droits; on saura donc et on ignorera en même temps une même chose; car savoir que tout triangle vaut deux angles droits n'est

joint les deux propositions de l'un des syllogismes à la majeure de l'autre, ce que veut dire le texte par ces mots : On les deux propositions relativement à un seul, Ainsl. if n'v avait point de contradiction palpable à dire : A est à tout B . A n'est à aucun C; non pins qu'il n'y en aurait point à dire : A est à tout B, Best à tout D, A n'est à aucun C, en unissant d'abord les majeures des denx syllogismes, c'est-à-dire, en attribuant un même terme A aux deux movens, et en second lieu en unissant les dens prémisses du premier syllogisme à la majeure du second. Si l'on s'en tient à ces termes, et qu'on ne poursnive pas les syllogismes jusqu'à la conclusion, la contradiction échappe à la pensée, hien au contraire les syllogismes en forme, angle particulier.

la contradiction devient évidente, et on ne peut l'admettre.

8 6. A l'égard des choses particulières, La proposition que elle Aristote, comme exemple, est universelle et non particullère, li faut s'altacher ici seulement au rapport de C à B : C est particulier relativement à B, dont ii est une partie, puisqu'ii en est sujet, comme B est ini-même sujet de A. - La science et l'erreur contraires, En effet, l'erreur contraire à la science serait ici de ne pas savoir que dans tont triangle ia somme des angles est égale à deux angles droits, pulsque la science est de le savoir. Ainsi donc l'erreur et l'ignorance portent récliement sur des choses différentes; d'une part, la somme des angles d'un triangle, qu'au fond elle subsiste. En mettant et d'autre part, l'existence d'un tripas une expression qui ait une signification simple; d'une part, on peut entendre ici la science générale, et de l'autre, la science particulière. L'on sait donc, de science générale, que C vaut deux droits; mais on ne le sait pas de science particulière; et ainsi l'on ne possèdera pas la science et l'erreur contraires l'une à l'autre. § 7. C'est là, du reste, précisément le sens de la théorie soutenue dans le Ménon, que la science humaine n'est que réminiscence. Il n'est pas du tout possible qu'on sache à l'avance les cas particuliers; mais en même temps qu'a lieu l'induction, on acquiert la notion des choses particulières comme si l'on ne faisait que les reconnaître. C'est qu'il y a certaines choses que nous savons instantanément; par exemple, que cette figure vaut deux angles droits, du moment que nous savons qu'elle est un triangle. Et de même pour tous les autres cas.

§ 8. Nous connaissons donc les cas particuliers de science générale, mais nous ne les savons pas de la science qui leur est propre; et c'est là ce qui fait que nous nous trompons sur eux, sans que ce soit, cependant,

§ 7. Soutenue dans le Ménon , Voir la traduction de Platon de M. Consin, tom. VI, pag. 190. -Ou'a lieu l'induction, Voir plus join, cb. 23, la théorie de l'induction. L'induction est la connaissance de l'universel par le particulier. Ainsi, en voyant un triangle, on sait à l'instant que la figure ainsi faite a la somme de ses angles égale à deux angles droits. De plus, on a cette notion générale indépendamment de la notion particulière qui rentre dans donnés ou ne le sont pas.

la notion générale ne semble être qu'un souvenir, parce que celle qui ia contient lui est antérienre. L'esprit distingue les deux idées, et la seconde ne lui paralt etre qu'une repétitiou de la première, bien qu'elles soient toutes deux simultanées. Voir aussi, Derniers Analytiques, liv. 1. ch. 1, 58 4 et suiv.

g. 8. D'une facon contraire à la science même, Voir plus haut, à la fin du § 6 .- Indiqués plus haut, §§ ce triangle particulier, de sorte que 1, 2, quand les moyens sont subord'une façon contraire à la science même. Nous nous trompons en ce sens seulement, que nous possédons la science générale, et que nous errons dans la notion particulière. C'est précisément ce qui se passe dans les cas que nous avon indiqués plus haut; car l'erreur commise relativement au moyen n'est pas contraire à la science acquise par le syllogisme, non plus que la pensée qui s'adresse à l'un et à l'autre des deux moyens. § 9. Mais rien n'empêche que, sachant que A est à tout B et B à G, on pense que A n'est pas à C. Par exemple, on peut fort bien savoir que toute nuele est stérile, savoir anssi que tel auimal est une mule, et croire cependant que cette mule est pleine; car on ne sait pas que A est à C, si l'on ne considère point à la fois les deux propositions. § 10. Ainsi il est évident que, si l'on sait l'un et qu'on ne sache pas

On a toutes les notions necessaires à la vérité : mais on les a disjointes les unes des autres; et on ne les réunit pas, au moment même où 11 faudrait les unir pour acquérir la notion vraie et complète. De la l'erreur, bien qu'on possède tout ce qu'il faut pour l'éviter .- Le syllogisme est lei en Darii : Toute mule B est sterile A: cet animal C est une mule B; Donc cet auimal C est stérile A : or. ou croit au contraire que cette mule est pleine, et voilà en quoi ou se trompe. C'est qu'on n'a pas reuni, dans une seule notion, les deux prémisses dont on aurail tire par le rapprochement même, une conclusiou toute différente. - Ove cette mule est pleine, L'expression d'Aristote n'est peut-être pas ici anssi regu-

§ 9. Troisième espèce d'erreur :

lière que possible : et la pensée aurait été plus clairement rondne s'Il eti dit : que cette unelle rêtt pas eti dit : que cette unelle rêtt pas attérite, l'opposition aurait été plus évidenci; d'une par la vérite, de l'autre ferreur contraire. Pour êtrepleine, la muié doil d'abord n'être pas stérite, et c'est blen cette dennêre proposition qui est la propossition de contraire, ainsi qu'Aristote lui-même l'a étabil dans l'Herméueia, et. 14, 83 l'autre est la meior, ainsi qu'Aristote une de, et. 14, 83 l'autre est la meior, ainsi qu'Aristote une de, et. 14, 83 l'autre est la proposition de contraire, ainsi qu'Aristote lui-même l'a étabil dans l'Herméueia, et. 14, 83 l'autre est la meior.

ueta, en. 1, § 12.

§ 10. Si, consaissant les deux propositions, on peut encore se tromper par cela seul qu'on ne les considère pas toutes les deux à la fois, à plus forte raison peut-on se tromper quand on ne connaît que l'înne des deux, soit la majeure comme dans le cas du § 1, soit la mineure comme

l'autre, on pourra se tromper. Et c'est précisément là le rapport des notions générales aux notions particulières; en effet, nous ne pouvons connaître aucune des choses sensibles, en dehors même de notre sensation, les eussions-nous, d'ailleurs, antérieurement perçues, si ce n'est en ce sens que nous en avons bien une connaissance générale et propre, mais sans en avoir une connaissance actuelle. Savoir, en effet, a trois significations distinctes: on pent savoir de science générale, ou de science propre et spéciale, ou de science actuelle; et, par conséquent, l'on pent se tromper d'autant de façons. § 11. Nien n'empêche donc que l'on puisse savoir et se tromper relativement à un même objet mais non pas, pourtant, et au même objet mais non pas pourtant, et au même objet mais non pas pourtant, et au même objet mais non pas pourtant, et au même obj

dans le cas du § 2.—Si l'on sait l'un et qu'on ne sache par l'autre, §§ 1 et 2. On peut connaître le genre, sans conaître l'espèce; et recipre quement, counsitre l'espèce sans connaître le genre. Enfin on peut les connaître louis les deux, sans appliquer ces notions à l'individu qui frappe actuellement nos sens

§ 11. Mais non par pour tent par contrairs, c'est-c'hier, comme plas haut, § 6, qua l'erreur qu'n commet, n'et pas aboulement contraire à la science que l'ou possedic car on aurali alors les deux contraires sur une seule et métue c'hoor; ce qui o'et pas possible. Seulement on a la science genérale, et même la science générale, et même la catelle, c'est-c'hier, celle de l'Individu. Icl, par exemple, no noit de science générale, que toate unule est sériel, om sait de plus, de science spéciale, que faminal qu'ou a soue

les veux, est une mule; et cependant on peut la croire pleine, c'està-dire, non sterile, parce qu'on ne réunit pas actuellement les notions fournies par les deux propositions, par les prémisses, de manière à en tirer is conclusion inste, relativement à l'individu donné.-Car l'erreur contraire à la proposition universelle. l'errour contraire à cette proposition universelle: Toute mule est stérile, serait un syllogisme ou conclusion egalement universelle et negative : Aucune mule n'est sterile. Or, l'erreur ne se produit pas du tout lei sous cette forme, et, par conséquent, elle n'est pas contraire à la science.-Cest un syllogisme, l'expression d'Aristote est ici trop concise : il aurait dù dire : c'est un svilogisme universel et de forme contraire; ou, en d'autres termes, une proposition de même quantité et de qualité différente.

par contraire. Or, c'est ce qui arrive à celui qui sait par les deux propositions, mais qui n'en a pas antérieurement vu le rapport. Ainsi, en supposant que cette mule est pleine, il n'a pas la science actuelle; mais, pourtant, par cette pensée même, il n'a pas non plus l'erreur contraire à la science; car l'erreur contraire à la la proposition universelle, c'est un syllogisme.

6 12. Mais quand on pense que ce qui est bien est mal. on pense alors qu'une même chose est bien et mal à la fois. En effet, soit le bien A, le mal B, et le bien eucore C; si donc l'on peuse que B et C soient la même chose, l'on pensera aussi que C est B; et, de même encore, que A est B; de sorte que C aussi est A. En effet, quand il était vrai que B est dit de ce à quoi est C, et que A est dit de ce à quoi est B, il était vrai aussi que A est dit de C; donc, il en doit être absolument de même pour le

& 12. Le raisonnement dans ce & est difficile à suivre; le voici en termes plus clairs : A la théorie qui précède, on peut faire cette objection, que e'est dans les prémisses qu'on pent avoir les deux pensees contraires, et non pins dans la conclusion comparee aux deux propositions dont on la tire. Ainsi, l'on pense que le mal B est le bien A; or, l'on pense aussi que le bien C est le mai B; donc l'on pense que le bien est le bien. Or, la forme de ce syllogisme est regulière; car, sl au verbe penser, on substitue la locution : Il est vrai , ou si on laisse le verbe: Être, sous sa forme absolue. on obtlendra des conclusions comme our le verbe : Penser : donc on peut truire le principe de contradiction.

fort blen admettre, pour ce verbe, la forme de conclusion qu'on a admise et pour : Être, et pour : Être vrai. La conclusion est, sans doute, regulièrement obtenne; mais l'erreur est dans les prémisses, et elles sont à peine supposables : car le bien n'est mal, et le mal n'est bien que par accident, comme Aristote le remarque au & suivant. Le bien en sol est loujours bien : le mal en soi est toujours mal, sans que jamais l'nn puisse devenir l'autre. Ainsi, quoique parfois le blen pulsse être mal. et le mal être blen, on ne neut pas du lout en conclure qu'on puisse penser les contraires d'une seule et même chose; en d'autres termes, déverbe: Penser. Ainsi encore pour le verbe: Être; car C et B étant la même chose, et B et A étant identiques aussi, C est identique à A. Donc, aussi, il en est tout à fait de même avec le verbe : Penser. § 13. Mais doit-on comme conséquence nécessaire accorder qu'il est possible d'avoir les pensées contraires, si l'on accorde ce premier point, qu'on puisse croire que le bien est le mal? Mais on a peut-être tort de supposer que l'on puisse jamais croire que le bien soit le mal, si ce n'est accidentellement, parce que, en effet, on peut penser ceci de plusieurs façons; mais c'est ce que nous examinerons ailleurs avec plus de soin.

me chose : Ceci, c'est d'accorder, taphysique.

§ 13. J'ai dû ici paraphraser et comme conséquence de ce premier non traduire, parce que la pensée point, qu'il soit possible de penser ent été obscure et presque inintelli- les contraires sur une seule et même gible, si j'eusse laissé à la phrase chose.-De plusieurs facons, en effet toute sa concision. Voici ia traduc- les circonstances variant, ce qui ilon littérale du texte : Mais ceci était bien dans des circonstances est-ii donc nécessaire, si l'on ac- différentes, devient mal ; et réciprocorde le premier p int? Le premier quement. - Nous examinerons ailpoint, c'est d'accorder au'il soit pos- leurs. Le texte dit simplement: yous sible que l'ou croje jamais que le examinerons : Aristote vent, sans bien et le mai sont une seule et mé-doute, désigner la Morale ou la Me-

# PREMIERS ANALYTIQUES.

## LIVRE SECOND.

### SECTION TROISIÈME.

RÉDUCTION DE TOUTES LES FORMES DE RAISONNEMENT AU SYLLOGISME.

## CHAPITRE XXII.

Réciprocité des termes. — Conversion réciproque des propositions par la conversion de la conclusion. — Conversion de la conclusion par la conversion de la majeure. — Conversion de la conclusion par conversion de la mineure, dans divers modes. — Récles diverse. — Exemples à l'apoui.

§ 1. Quand les extrêmes sont réciproques l'un à l'autre, il faut nécessairement que le moyen aussi le soit à

Il est difficile de dire précisement texte ne l'indique; et les commentaquel est le lien des theories de ce chalter aux théories qui précèdent, et à celles qui suivent. Rien dans le rées, Paclus, ne s'en sont pasocupés. tous deux. En effet, A étant à C par B, si la conclusion est réciproque, C est aussi à tout ce à quoi est A. Mais B

Albert a pensé, et c'est avec raison, que les règles, ici tracées par Aristote, sur la réciprocité des termes dans les diverses figures, étaient essentielles à l'intelligence des chapitres suivants. Les unes, en effet, s'appliquent à l'induction ; les autres à l'Exemple, à l'Entbymème, etc. Voir plus has \$ 7 et \$ 8. Rien, dn reste, n'indique ici, non plus que pour les deux sections antérieures. que la division généralement adoptée soit d'Aristote lui-même. Dans le premier livre, an contraire, elle lui appartenait bien certainement. Voir liv. t, au début. J'ai eru devoir encore, comme plus baut, respecter upe division, admise depuis le treizlème siècle tout an moins, et qui s'appuie sur des distinctions réelles dans le spiet et la pensée. \$1. Quand les extrêmes sont réci-

proques, le texte dit littéralement : Quand les extrêmes se convertissent. Je n'ai res conservé le mot même du texte, de peur de causer quelque confusion nouveile. Les mots convertir et conversion out été déjà employés dans des sens divers, pour signifier ja conversion des propositions absolues, liv. 1, ch. 2, et ceile des modales, fiv. 1, ch. 3. De pius, ils ont servi, liv. 1, ch. 13, \$ 4, à désigner encore la conversion spéciale des propositions contingentes : enfiu ils ont éte détournés de ces deux premiers sens, qui ont du moins quelque analogie, pour exprimer une propriéaux trois figures avec diverses modifications, iiv. 2, ch. 8, 9, 10. Les em- syilogisme, prise pour majeure, on

ployer encore ici pour exprimer une idee nouvelle, est un tort de la nart d'Aristote; et j'ai pensé que mon devoir de traducteur n'était pas si étroit que je ne pusse modifier une expression de ce genre. J'ai dit pius haut pourquoi j'avais garde le mot de : conversion, quand ii s'estagi de la conversion du syllogisme, et non plus de la proposition. ici, comme li s'agit d'un changement dans les propositions mêmes, la confusion était à eraindre davantage; et j'ai dû l'éviviter. En effet, il n'est pas question iei de propositions universelles affirmatives, qui se convertissent en particulières, ou de particulières affirmatives, uni se convertissent en leurs propres termes, comme au chapitre 2 du livre 1. Ce sont des propositions universelles affirmatives, qui se convertissent en universeiles e'està-dire, dont les termes ont la même extension, le sujet ponyant devenir attribut ; et réciproquement. C'est le cas des universelles négatives généralisé, et transporté aux universelles affirmatives Je crois que le mot de reciprocité rend mieux cette idee nouvelle que le mot de conversion. il a le double avantage d'être clair et special. - En effet, A étant à C par B, syllogisme en Barbara : AC conclusion, B moyen : A est à tout B, Best à tout C: Donc A est à tout C. Si l'on suppose A et C d'extension égale, on peut dire que réciproquement C est a tont A. Si I'on prend té generale du syilogisme, applicable cette conclusion reciproque pour mineure, avec la mineure du premier

est aussi réciproque à A; et B est par C à tout ce à quoi est A; enfin , C est également réciproque à B par A, pris pour moyen, § a. De mênie encore pour la négation ; par exemple, si B est à C, et que A ne soit pas à B, A ne sera pas non plus à C. Si donc B est réciproque à A, C le sera aussi à A; car, supposons que B ne soit pas à A, C n'y sera pas non plus; car B était supposé à tout C. § 3. Si C est réciproque à B, a Cle st aussi à A; car C est à tout

obtient la réciproque de la première majeure : B est à tout C, C est à tout A; Donc B est à tout A. De même, si l'on prend cette même conclusion récloroque pour maieure d'un nouveau syllogisme, et qu'on prenne pour minenre la majeure du premier, on obtlent pour conclusion nouvelle la réciproque de la première mineure : Cesi à tout A, A est à tout B: Donc C est à tout R. On voit one ces trois syllogismes sont de même mode, Barbara. On verra plus bas que ce mode doit changer quelquefois, pour que la conversion réciproque ait lieu. \$ 2. De même encore pour la né-

gation, il fant bien remarquer qu'ici, comme au § 1, Aristote emploie des propositions Indéterminées, c'est-àdire, sans caractère d'universalité ni de particularité. Autrement la règle serait inutile, ainsi que le fait observer Pacius; car, s'll s'agissait d'universelles négatives, on sait déjà qu'elles se convertissent en leurs propres termes, par la règle du ch. 2, liv. 1. La réciprocité pour elles est de tonte évidence, et il n'y anrait aucun besoin de la rappeler. Le cas supposé icl est plus général que le premier, et ii le comprend. Du reste, pour rend re la règle plus claire, on peut dire, sous

la réserve qui précède, que, dans le mode Celarent, la majeure étant réciproque, la conclusion l'est aussi, - Si B est à C. mineure, et que A ne soit pas à B, majeure, A ne sera pas non plus à C, concinsion. Syllogisme en Celarent : A n'est à aucun B, B est à tout C; Donc A n'est à aucun C. - Si B est réciproque à A, c'est-àdire, si les termes de la majeure sont de même extension. C le sera aussi à A. c'est-à-dire, les deux termes de la conclusion seront dans le même rapport. - Car, supposons que B ne soit pas à A. c'est-à-dire, prenons la reciprogne de la majeure pour mineure, nous en aurons en Camestres : B est à tout C, B n'est à aucun A; Donc C n'est à aucun A. On a donc pour conclusion du second syllogisme, la conclusion réciproque et convertie du premier.

§ 3. Si C est réciproque à B, C'esté-dire, si c'est la mineure du premier syllogisme en felarent, et non plus la majeure, qui est réciproque, la majeure le sera aussi. Aristote ne prouve pas ceci, et il faut, pour le démontrer, réduire à l'absancé. Supposons que la majeure de Celarent, E, ne soit pas reciproque, il faudra, par hypothèse, admettre sa contrapar hypothèse, admettre sa contrace à quoi est B. § 4. Si C est réciproque à A, B est aussi réciproque à A; car C est à tout ce à quoi est B. Mais C n'est pas à ce à quoi est A; et, dans ce cas seulement, la conversion réciproque commence par la conclusion, tout comme pour le syllogisme affirmatif; ce qui n'avait pas lieu dans les autres cas.

§ 5. Quand A et B sont réciproques, et que C et D le

culière, jointe a la mineure reciproque A, devenue majeure, donnera un syllogisme en Darii, à conclusion particulière affirmative, et cette couclusion sera contradictoire à la première conclusion admise E, de Celarent. Premier syllogisme en Celarent: A n'est à aucun B. Best à tout C: Done A n'est à ancun C. Si la mineure est réciproque, et que C soit à tout B, il faut que la majeure solt reciproque aussi, et que B ne solt à aucun A. Car supposons qu'il § 1, le spilogisme en Barbara .soit à quelque A, on aura ce syllogisme : C est à tout B, B est à quelque A ; Done C'est à quelque A ; mais on avait au contraire admis que C n'était à aueun A, que reciproquement A n'était à aucun C: done cette conclusion: C est à quelque A, est fausse; donc la maieure. B est à quelque A, est fausse; done sa contradictoire: B n'est à aucun A, est vraie; donc enfin la majeure est réciproque; ce qui était à prouver.

§ 1. Si C est réciproque à A, c'est-à-dire, si la conclusion de Celarent est réciproque, outre la mineure qui est réciproque aussi comme plus haut, la majeure sera encore réciproque; et le nouveau syllogisme aura lleu en Camestres .- tout objet soit l'un des deux, soit A,

dictoire I; cette affirmative parti- Premier syllogisme en Celarent : A n'est à aucun B, B est à tout C; Donc A n'est à aucun C. C étant réciproque à A, on obtient pour nouveau syllogisme en Camestres : C est à tout B, C n'est à aucun A; Donc B n'est à aucun A.-La conversion réciproque commence par la conclusion, e'est-à-dire, que c'est de la reciprocité dans la conclusion que dépend la réciprocité dans les prémisses.-Tout comme pour le syllogisme affirmatif, Volr plus haut, Dans les autres cas , c'est-à-dire , dans les syllogismes des 66 2 et 3. où l'on commencait la conversion réciproque, soit par la majeure, soit par la mineure. \$ 5. Après avoir trace les règles

de la réciprocité entre les trois termes du syllogisme. Aristote les trace pour quatre termes. Lorsque quatre termes sont dans un tel rapport que les deux premiers soient réciproques entre eux, et les deux derniers aussi; si le premier et le troisième sont de toute nécessité, l'un vrai et l'autre faux, il faudra que le second et le quatrième soient aussi dans ce même rapport. - Oue A ou C soit à tout objet, c'est-à-dire que sont également, s'il est nécessaire que, ou A, ou C soit à tout objet, il faut alors aussi que B et D soient de telle sorte que l'un des deux soit à tout objet. En effet, puisque B est à ce à quoi est A, et D à ce à quoi est C, et que A et C sont à tout objet, mais non tous deux à la fois, il est clair que B et D sont à tout objet, mais son sy être non plus tous les deux à la fois; car il y a ict deux syllogismes qui se tiennent. § 6. De plus, quand A ou B,

soit C, sans pouvoir être les deux à la fols.-Car il y a ici deux syllogismes qui se tiennent, ces deux syllogismes qu'Aristote ne donne pas en forme, peuvent être dégagés du contexte. Voici le premier : Rien de ce qui est A ou C, n'est à la fois B et D; or, tout est A ou C; Done rien n'est à la fois B et D.-Second syllogisme: Tout ce qui est A ou C, est B ou D, et ne peut pas n'être ni l'un ni l'antre : or tout est A ou C : Done tout est B ou D, et ne pent n'être ni l'nn ni l'autre. Par le premier syllogisme, on prouve que rien ne peut être à la fois Bet D; et par le second, one rien ne peut être ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire, que tout doit être soit B. soit D: comme tout est A ou B; comme tout est C ou D. On ponrrait prendre lei l'exemple que le texte donne pius bas, et les quatre termes qu'il contient : A incréé, B impérissable. C eréé, et D périssable.-Premier syllogisme : Rien de ce qui est incréé ou créé n'est à la fols périssable et impérissable; or, tout est incréé ou créé; Done rien n'est à la fois périssable et impérissable.-Second syllogisme: Tout ce qui est incréé ou créé est impérissable

ou périssable, et ne peut pas n'être ni l'un ni l'autre; or, tont est incréé ou créé; Donc tout est impérissable ou périssable, et rien ne peut n'être ni l'un ni l'autre.

& 6. Si c'est le premier et le second qui sont de telle sorte que l'un des deux soit toujours vrai et l'autre faux, ou, comme dit le texte, que l'un des deux soit à tout objet, sans que les deux puissent y être à la fois: et que le troisième et le quatrième solent dans le même rapport, si le premier et le troisième sont réciproques entre eux, le second et le quatrième le seront également. Aristote démontre ceci par réduction à l'absurde : car, si l'on suppose que le second et le quatrième ne sont pas reciproques, il s'ensuivra que le troisième et le quatrième seront à la fois à tout obict, ce qui est contradictoire à la thèse admise, et faux par conséquent. Soit A l'incréé, Ble créé, C l'impérissable, et D le périssable : Tout est ou incréé ou créé, impérissable ou périssable : or, tont ce qui est incréé est impérissable, et tout ce qui est impérissable est incréé; Done, tout ce qui est créé est périssable, et tout ce qui est périssable est et C ou D sont à tout objet, mais n'y sont pas à la fois, si A et C sont réciproques, B et D le sont aussi; car, si B n'est pas à une certaine chose à laquelle est D, il est clair qu'alors A est à cette chose. Mais, si A y est, C y est aussi, puisqu'ils sont réciproques; donc C et D y sont à la fois. Mais cela est absurde. Par exemple, si l'incréé est impérissable, et l'impérissable, incréé, il faut nécessairement que le créé soit périssable, et que le périssable soit créé.

§ 7. Mais, lorsque A est à B tout entier et à C tout entier, et qu'il n'est attribué à aucune autre chose, si B

créé. Car, supposons qu'il ne le soit pas, on aura alors : quelque chose de périssable est lincrée ; et avec la mineure : tout ce qui est incrée est impérissable , prise lei pour majeure, on aura cette conclusion : quelque chose de périssable est impérissable : ce qui est absurde ; donc, il est vrai que tout ce qui est périssable est crée.

§ 7. Lorsque trois termes sont dans ce rapport, que le premier est attribué à la fois à tout le second et à tout le troisième et qu'il n'est attribué qu'à ces deux seuls termes, si le second est attribué aussi à tout le troisième, il faut que le premier et le second soient réciproques, c'est-àdire de même extension. Soit A attribué à tout B et à tout C, on a ce syllogisme universel dans la seconde figure : A est à tout B: A est à tout C: Donc B est à tout C. Or, ceci ne peut avoir lieu que si la majeure est réciproque, et si l'on peut construire ce syllogisme en Barbara par la première figure : B est à tout A ; A est à plus loin , ch. 27.

possible : car A n'est autribué qu'à Be si à Ctou seuis : or, Best attribué, bout ce à quoi à est attribué, postique d'àbout B sei attribué à loi incline ci-disemment, et que de plus il que, polaqu'ils sons attribué se clusivement aux mêmes objest, c'està-dire qu'ils out l'artibué se delle qu'ils out même set peus, on delle qu'ils out mêmes terres, et il nel l'està aucun autre. — B est acttribué à de l'artibué à B et à C, B l'est également à cos deux mêmes terres, et il nel l'està aucun autre. — B est acttribué à dis-induc, c'est une attriture d'ur d'artibué à l'est de l'artibué à à v'rai d'ur , une sitribusion. Pour proder l'accepting des commendants

tout C : donc B està tout C. Cela est

bution évidente; mais ce n'est pas, à viral dire, une attribution verse. prendre l'exemple des commentateurs, soil A capable de rire, 8 doube de raison, et Chomme: si A est à tout. B et à tout G, mais à B et à C tout senis, et al B est à tout C, lifatuque A. et B soien réciproques. En effet, tout être capable de rire est douie de raison, attendu que tout être doué de raison est homme. — La règle de ce \$ \$applique à l'Enhymème. Voir \$ \$applique à l'Enhymème. Voir est aussi à tout C, il est nécessaire que A et B soient réciproques. En effet, puisque A est dit des seuls termes B. C. et que B est attribué à lui-même et à C. il est évident que B peut être dit de tontes les choses dont A est dit; et que, de plus, il sera dit de A lui-même. § 8. En outre, quand A et B sont à C tout entier, et que C est réciproque à B, il faut que A soit à tout B; car, A étant à tout C, et C à tout B, à cause de la réciprocité, il faut aussi que A soit à tout B.

§ 9. Lorsque, de deux choses opposées, A et B, A est préférable à B, et que D l'est également à C, si A C sont préférables à B D, A sera aussi préférable à D. En effet, A est tout autant à rechercher que B est à fuir, puisqu'ils sont opposés. Même rapport de C à D, puisqu'ils sont opposés également. Si donc A est aussi désirable que D.

dente: iorsque trois termes sont dans ce rapport, que le premier et le second soient attribués à tout le troisième, et que le second et le troisième soient réciproques, il fant que le premier puisse être attribné à tont le second. C'est le fondement de l'induction. Voir ch. suivant, & 4. Le syllogisme universel se forme alors dans la troisième figure, parce que la mineure est réciproque : A est à tout C: B est à tout C; Donc A est à tout B; car B e1 € étant réciproques, on peut convertir la mineure, et l'on obtient dans la première figure : A est à tout C : C est à tont B : Donc A est à tout B.

\$ 9. Lorsque quatre termes sont deux, le premier solt préférable au anssi désirable que D; car alors BD

8.8. Règle inverse de la précé- second, et le quatrième le soit au troisième, si le premier joint au troisième est préférable au second joint au quatrième, il fant que le premier soit préférable aussi au quatrième. Le premier est d'ailieurs supposé antant à rechercher que le second à fuir, je troisième autant à fuir que le quatrième à rechercher : car le premier est opposé au second . comme le quatrième l'est au troisième. - Si donc A est quesi désirable que D, Si l'on suppose d'abord que A n'étant pas préférable à D, il est aussi désirable que ini , ni plus ni moins, on arrive à cette conséquence que AC est anssi désirable que BD : mais par l'hypothèse AC est préférable à BD; donc la conséquence dans ce rapport qu'opposés deux à est absurde; donc A ne peut être B doit être autant à fuir que C; car l'un et l'autre sout pareillement opposés à l'un et à l'autre : ce qui doit être fui à ce qui doit être désiré. Ainsi le rapport sera tout à fait identique entre A C et B D. Mais, puisque les premiers sont plus désirables que les autres, il n'est pas possible qu'ils le soient également ; car alors B D seraient également désirables. Mais, si I) est préférable à A, B est aussi moins à fuir que C; ear le moindre est opposé au moindre. Mais le bien plus grand avec le mal moindre est préférable au bien plus petit avec le mal plus grand; donc B D, en somme, est préférable à A; mais ce n'est pas ici le cas. A est done préférable à D, et C, par suite, sera moins à fuir que B. Si donc tout amant, selon le véritable amour, préfère A, c'est-à-dire, être digne de bonheur, et u'avoir pas le bonheur, représenté par C. plutôt que d'avoir le bonheur, représenté par D, et

seraient aussi désirables que AC. -Mais si D est préférable à A, Secondement, si au lieu de supposer A égal à D, on le suppose inférieur, c'est-à-dire, si l'on fait D préférable à A, au lieu de faire A préférable à D, on arrive à une autre absurdité. En effet, si D est préférable à A, B qui est opposé à A est moins à fuir que C qui est opposé à D ; car le moindre est opposé au moindre, et B oppose à A qui est moindre, est moindre aussi que C opposé à D plus grand que A : donc BD en somme est préférable à AC, contradictoire inadmissible de l'hypothèse primitive; donc A est préférable à D. Ainsi A ne pouvant être égal à D, ne pouvant davantage lui être inférieur, il s'ensuit qu'il lui est supérieur, et en

d'autres termes qu'il lui est préférable; l'hypothèse a été prouvée vraie par deux réductions à l'absurde. Il est en effet de toute évidence one le bien plus grand joint au mai moindre est préférable au bien plus petil joint au mai plus grand. - Mais ce n'est pas ici le cas , c'està-dire , l'hypothèse est contraire. En résume, A est donc préférable à D; ce qui était à prouver. - L'exemple que cite le texte à l'appui est fort clair et n'a pas besoin d'explication; il est d'allieurs plein de délicatesse et de grace. Cette théorie sur l'amour appartient à Platon, qui l'a développée dans le Banquet. Voir la traduction de M. V. Cousia, tom. 6, pag. 262 et suiv. C'est la théorie de l'amour platouique.

n'être pas digne de bonheur, représenté par B, il est clair que A, être digne de bonheur; est préférable au bonheur même. Aiusi donc, être aimé est préférable, en amour, au plaisir des sens; ainsi l'amour vise bien plus à l'affection qu'au plaisir; et, l'affection étant son objet principal, c'est là sa véritable fin. Ainsi le plaisir, ou n'est pour rien en amour, ou il n'y est que pour l'affection. On pourrait, du reste, appliquer cette thécorie à toutes nos autres passions, à tous nos autres efforts.

§ 10. On voit donc clairement les rapports des termes dans les conversions, et le résultat de la comparaison des choses à préférer ou à fuir.

## CHAPITRE XXIII.

De l'Industion. — Son importance ciule à celle du Syllogisme.

— Exemples d'induclions. — L'Industion s'applique aux propositions immédiates, c'est-à-dire, qui n'ont pas de moyen terme.—Comparaison de l'Industione du Syllogisme : le Syllogisme prouve le maijeur du mioque par le mojen: l'Industion prouve le majeur du moyen par le mineur. — L'Industion est pulsa éridente que le Syllogisme.

§ 1. Maintenant nons devous dire que c'est par les figures antérieurement exposées que se forment, non

§ 10. Dans les conversions , sousentendu : réciproques. \$ 1. La théorie de l'induction est présentée ici d'une manière trèsseulement les syllogismes dialectiques et démonstratifs, mais encore les syllogismes de rhétorique; et, d'une ma-

conelse; et cependant Aristote y attache la plus grande importance, pnisqu'il reconnaît que l'induction est, avec le syllogisme, la seule base sur laquelle se fonde la certitude, L'induction n'est au fond qu'un syllogisme dont le mineur et le moyen sont d'extension égale. Ils peuvent alors être pris l'un pour l'autre; et l'on peut conclure le majeur du moyen par le mineur, comme on coneint, dans les syllogismes ordinaires, le majeur du miffeur par l'intermédiaire du moven. Voilà comment l'induction est le syllogisme de la proposition immédiate, c'est-à-dire, de celle qui ne peut être le résultat d'nne conclusion ordinaire. C'est qu'elle est alors une majeure indémontrable. Toutes les majeures qui ne sont nas la conséquence de prosyllogismesont dans ce cas. On les admet avec autant de certitude que les conelusious elles-mêmes : elles méritent la même foi , bien qu'on ne les obtienne pas par la même méthode. Dans le syllogisme, on prend ces maieures pour en tirer ensuite les mineures, et les conclusions nécessaires. Or ces majenres elles-mêmes reposent sur des syllogismes d'une espèce différente, il est vrai, mais dont il faut que la science puisse rendre compte, C'est par l'induction seule qu'on acquiert ces maienres. ou en d'autres termes, par le syllogisme inductif, S'il fallait recourir encore ici au syllogisme ordinaire, la recherche serait sans fin et l'on n'arriverait jamais à la science. Il

faudrait remonter à l'infini de prosyllogisme en prosyllogisme sans jamais trouver de limite L'induction an contraire en donne nne. Toutes les fois que le mineur et le moven sont d'égale extension, la conclusion qu'ils fournissent est en quelque sorte immédiate. L'intelligeuce fait aussitôt équation entre les deux termes égaux ; et elle conclut le majeur du moyen avec autant d'assurance qu'elle concinait auparavant le maieur du mineur. L'induction est donc en réalité un syllogisme, mais un syllogisme spécial qui ne doit être confondu avec aucun autre. Il ne faut pas cependant s'y tromper : l'induction rentre elle-même dans le syllogisme qui comprend et explique toutes les formes possibles de raisonnement. L'induction, ainsi que l'exemple, l'enthymème, etc., sont surtout d'usage en rhétorique. La science, proprement dite, procède par syllogisme exclusivement. Ainsi, sans l'induction pas de syllogisme, puisque sans elle on n'aurait point les majeures qui sont la source et la cause de la conclusion : mais sans le syllogisme, l'induction ne se comprend pas. Du reste, il n'est qu'une senle manière dont le moyen et le mineur puissent être d'égale extension: e'est que le mineur se compose de toutes les parties dont le moven lui-même représente la totalité D'une part, tous les individus; de l'autre, l'espèce totale qu'ils forment. Ponr que l'équation fût rigoureusement exacte, il faudrait que l'énumération

nière générale, que c'est toujours par ces figures que se fonde la certitude, quelle que soit d'ailleurs la voie qu'on suive pour v parvenir. C'est que, en effet, toutes nos convictions ne s'acquièrent que par syllogisme ou par induction.

§ 2. L'induction, et le syllogisme par induction, ont lieu lorsque l'on conclut l'un des extrêmes du moven par l'autre extrême. § 3. C'est, par exemple, si B est moyen

du mineur fût complète et qu'elle fandrait dire : l'extrême majeur : au comprit tous les individus sans exception : mais ceci est impossible. Et dire : l'extrême mineur : ce n'est de plus, ce serait inutile. D'un cer- pas indifféremment l'un on l'autre tain nombre de particularités connues, en plus ou moins grand nombre, on conclut tontes les autres sans les connaître; et cette conclusion s'appuie sur l'ordre même des choses et la régularité constante des lois naturelles. L'induction se réduit done au fond à un syllogisme dont la mineure est réciproque. Elle se forme dans la troisième figure qu'on ramène à la première par la conversion réciproque de la mineure. Les exemples qui suivent éclairciront cool \$ 1. Par les saures antérieure-

ment exposées, llv. i. eh. 4, 5, 6, etc. - Les syllogismes dialectiques, c'est-à-dire, cenx où l'on ne recherche que le probable au lien de s'attacher exclusivement à la vérité. Voir les Topiques, iiv. 1, eh. 1, § 5. -Syllogisme de rhétorique, l'exemple, l'enthymème, etc., dont il sera parié plus loin, ch. 24 et 27.

§ 3. La définition de l'induction pourrait être lei plus précise : an

lieu de : l'autre extrême, il fandrait extrême, comme le montre l'exemple du 8 suivant. Il est possible du reste qu'Aristote ait employé à dessein une expression aussi vague. En effet dans l'induction le moven devient mineur, et le mineur devient moven, l'un pour entrer dans la conciusion, le second pour nnir le majeur et le moyen. Ainsi, quand on dit que l'on conclut le majeur du moyen, il faut enlendre non pas le moyen de l'induction clie-même, mais le moven du syllogisme ordinaire : quand on dit que l'on conclut par le mineur, il faut entendre non pas le mineur de l'induction, mais ie mineur de ce même syllogisme.

\$ 3. Soit, par exemple, dans uu syliogisme ordinaire, A le majeur, B ie moyen, et C le mineur : la coneinsion est AC concine par l'intermédiaire de B; on fera une induction, au lieu d'un syllogisme, si l'on conciul A de B par l'intermédiaire de C. c'est-à-dire, si l'on couclut le majeur du meyen par le mineur, tonlieu de dire : l'un des extrêmes, il jours du premier syllogisme.

de A.C., deinontree par C que A est à B; car voilà comment nous faisons des inductions. § 4. Soit A longève, B B qui n'à pas de fiel, et C tous les amimaux quelconques lougèves, comme l'homme, le cheval, le mulet, etc. Done A est à C tout eutier; car tout C est longève; mais B aussi, c'est-à-dire, qui n'à pas de bile, est à tout

\$ 4. Soit A doué d'une longue vie, longève; B sans fiel, et C la totalité des animaux longèves, tels que homme, eheval, mulet, etc.: A est à tont C. maieure de l'induction, car tous les animaux tels que l'homme, le cheval, le mulct, etc., sont longèves; mais B est aussi à tout C, mineure de l'Induction, e'est-à-dire que tous les animaux tels que l'homme, le cheval, le mulet, etc., sout sans fiel : mais on suppose que C est réciproque à B, c'est-à-dire, que le mineur est d'une étendue égale à celle du nioven; on en conclut alors; donc A est B, c'est-à-dire que tous les animaux sans fiel sont longèves. En conservant les prémisses telles qu'elles sont iel posées, le syllogisme à conclusion universelle se forme dans la troisième figure, ce qui est contre les règles: mais en convertissant la mineure, on retronve la première figure, e'est-à-dire, le mode Barbara. Premier syllogisme: A est à tout C, Best tont C; Done A est à tont B, c'est l'induction ordinaire. On en convertissant la mineure réciproquement, second syllogisme: A est à tout C. C est à tout B; Donc A est à tont B .- Car l'on a démontré plus haut, c'est la règle du chapitre precedeut, \$ 8. Elle sert en effet de fondement à l'induction; quand deux

termes sont attribués à tout un troisième, et que ce troisième terme est réciproque au second des deux termes, il faut que le premier de ces termes soit aussi attribuable au second. C'est ce que justifie complètement l'exetuple d'induction qui vient d'être donné.-C est composé de tous les cas particuliers, c'est-à-dire que C contient exactement le nombre total des animaux sans fiel, de sorte qu'il est parfaitement égal à B, qui est cette totalité même. D'une part ce sont les parties, de l'autre le tout. Si l'on n'a point omis de parties, il est évident que le premier membre de l'équation doit valoir le second, c'est-à-dire, avoir autant d'étendne que lui.-Car l'induction les comprend tous, Pour être complète et parfaitement exacte: mais ce n'est que logiquement. En réalité, dans la science, on se contente d'approximations qui sont, en effet, très-suffisantes. Parfois même l'induction se contente d'un seul cas particulier, et alors elle est poussee à son extrême limite. Elle est d'autant plus certaine qu'elle se rapproche davantage du général, de l'universel, et d'autant moins, qu'elle se rapproche davantage du particulier, de l'individuel. C'està la science d'éviter les erreurs.

G; si done C est réciproque à B, et qu'il ne dépasse pas le moyen, il est nécessaire alors que A soit à B; car l'on a démontré plus haut que deux choses quelconques étant les attributs d'un même objet, si l'extrême est réciproque à l'une d'elles, il faut que l'autre attribut soit aussi à l'attribut réciproque. Du reste, on doit supposer que C est composé de tous les cas particuliers; car l'induction les comprend tous. § 5. Tel est le syllogisme de la proposition primitive et innmédiate.

§ 6. Dans les propositions qui ont un moyen terme, le syllogisme a lieu par ce moyen; dans celles qui n'en ont pas, il a lieu par l'induction. § 7. On pourrait donc dire que l'induction est en quelquesorte opposécansyllogisme: car cellui-ci démontre l'extreme du troisième terme par le moyen: celle-là démontre l'extrême du moyen par le troisième terme. § 8. Ainsi donc le syllogisme qui se produit par un terme moyen est, de nature, autrérieur et plus duit par un terme moyen est, de nature, autrérieur et plus

8.5. De la proposition primitive, "crist-dire, qui a point au-dessou d'ele d'autre proposition dont ele soit le conséquence et la conclusion." Bi immédiata, c'est s'elre, qui il a pas de terme moyer aul puisse moite a des proposition de la démontrer, et à en faire une conclusion. Du noiseast que le maleur et le moyer et terme sou lésentilles, comma étant d'extension rigale. Il n'y a plus de moyen terme sou lésentilles, comma étant d'extension rigale. Il n'y a plus de moyen terme sou les moyen termes proprenent parler. La proposition est inmédiate : et est une indice.

§ 6. Comparaison de l'induction et du syllogisme proinaire. — Démontre l'extrême du troisième terne, e'est-à-dire, le majeur du mineur. — Démontre l'extrême du mogen, e'est-à-dire, le majeur du nuyen. Voir le § 2. § 8. Le syllogisme est en soi su-

périeur à l'induction et plus évident qu'elle, logiquement parlaut. L'induction est plus évidente que lui par rapport à notre sensibilité: car ce sont nos sens qui nous fournissent les éléments de l'induction. Voir sur cette différence entre le syllogisme et l'induction, Derniers Analytiques, liv. 1, ch. 2, § 11; li y a tnute la distance de l'nuiversel au particulier. Le syllogisme part du général pour arriver à l'individuel; l'inductinn, au contraire, procède de l'individuel au général. L'un va des principes aux onséquences, l'autre remonle des conséquences aux prinnotoire: mais celui qui se forme par induction est plus évident pour nous.

#### CHAPITRE XXIV.

De l'Exemple, - Définition de l'Exemple qui est une espèce d'induction. - Condition de cette forme de raisonnement. -Caractère spécial qui la distingue. - Différences qui séparent l'Exemple de l'Induction.

## § 1. L'exemple a lieu quand l'extrême est démontré du

cipes. En soi les principes sont plus d'induction, car il prouve, comme évidents, plus ciairs que les consè- l'induction, que le majeur est au quences; ils leur sont supérieurs; moyen : mais ce n'est pas par le mimais pour nous, et pour l'observation de nos seus, ce sont au contrai- qui est semblable an mineur, et qui re, les conséquences qui sont anté- peut à ce titre en tenir lieu. Ainsi la rieures et pius distinctes. Ce sont règle du ch. 22, \$ 8, s'applique à elles d'abord que nos sens atteignent; l'exemple comme elle s'appliquait à ce sont-eiles que d'abord ils transmettent à l'intelligence. C'est avec peine que l'intelligence passe de ces premières notions individuelles aux notions supérieures dont elles ne sont que de faihies parties; mais en définitive, ces notions supérieures sont les scules où l'intelligence trouve la véritable clarté, la véritable lumière. L'induction va de l'effet à la cause, le svilogisme, au contraire, de la cause à l'effet. \$ 1. L'exemple est une espèce maieur, après l'extrême. - Par un

neur : c'est per un quatrième terme l'induction. Voici ia senle modification que cette règic reçoit dans ce cas. Lorsque trois termes sont dans ce rapport que le second et le troisième soient réciproques, si le premier et ie second sont attribués an troisième, il faut que le premier soit aussi attribué au second ; ajoutez : on peut substituer au troisième terme tel autre terme qui lui soit semblable. - Quand l'extrême est démontré du moyen, sous-entendu:

moven par un terme semblable au troisième. § 2. Mais il faut que l'on sache que le moyen est au troisième terme, et que le premier extrême est au terme semblable. § 3. Par exemple, soit: A mauvais, et B faire la guerre contre ses voisins. C représente la guerre des Athéniens contre les Thébains, et D celle des Thébains contre les Phocéens. Si donc nous voulons prouver qu'il est mauvais de

terme semblable au troisième, c'està-dire, au mineur. - Du reste, l'induction qui conclut A de B est incomplète, parce qu'on n'a pas réuni la totalité des cas particuliers. Le syliogisme se forme, comme pour l'induction, dans la troisième figure; mais la mineure ne pouvant pas se convertir réciproquement, ce syliogisme ne peut être ramene à la première figure, comme on le faisait au chapitre précédent, \$ 4. La conclusion universelle formulée ainsi dans la troisième figure n'est point régulièrement obtenue : c'est que l'exemple n'a pas par jui-même une necessité de conclusion, et il ne l'acquiert que par le syllogisme complet qu'on sous-entend, mais qui, tout caché qu'il est, donne à l'exemple la puissance de conclusion dont il manque. Voir le \$ 3, pius bas.

& 2. C'est qu'en effet ii faut , pour conclure, savoir préalablement que le moven est an mineur, et de pius que le majeur est au quatrième terme, qui est le semblable du troisième, et qui en tient lieu. Aristote ajoute dans ie \$ 3 une dernière condition, c'est qu'on sache que B est à

ordinairement par deux propositions seulement, suppose un prosyllogisme et un syllogisme. On salt préalablement que le moyen est au mineur, c'est-à-dire qu'on sait la mineure du syliogisme; on sait de plus que le majeur est au quatrième terme, c'est la majeure du prosyilogisme; on sait enfin que le moyen est au quatrième terme , c'est la mineure du prosyllogisme. Reste donc à savoir que le majeur est au moyen, e'est la conciusion du prosyllogisme; et enfin que le majeur est au mineur, c'est la conciusion définitive du syllogisme principal.

\$ 3, Solt A majeur, représentant mauvais. B moven, faire la guerre contre ses voisins, ct C mineur la guerre des Athéniens contre les Thébains, L'exemple aura ici cette forme enthymématique : D, La guerre contre les Phocéens a été fataie aux Thébains; Donc la guerre contre les Thébains sera fatale aux Athénieus. - Si nous voulons prouver qu'il est mauvais de faire la guerre aux Thébains, conclusion définitive du syllogisme principai. Pour la démontrer, on suppose qu'il est maurais D, e'est-a-dire, que le moyen est de faire la guerre contre ses voisins, anssi au quatrièmo terme. Alusi majeure du syllogisme principai où l'exemple, qu'on exprime le plus le maieur est attribué au moyen, A à

faire la guerre aux Thébains, il faut supposer qu'il est mauvais de faire la guerre contre ses voisins. Or, on tire cette assertion de la connaissance des cas analogues : par exemple, de ce que la guerre contre les Phocéens a été fatale pour les Thébains. Puis donc qu'il est mauvais de faire la guerre à ses voisins, et que la guerre contre les Thébains est une guerre contre des voisins, il est clair qu'il est mauvais de faire la guerre aux Thébaius. Ainsi,

B. Mais cette proposition n'est pas évidente par elle-même, et alors on l'appuie sur l'exemple des cas analogues à celui dont on s'occupe : La guerre contre les Phocéens a été fatale aux Thébains leurs voisins qui les avaient attaques. - De ce que la guerre contre les Phocéens a été fatale pour les Thébains, c'est la mineure du prosyllogisme destiné à prouver la majeure doutense du syllogisme. Voici ce prosyllogisme entier: La guerre contre les Phocéens a été fatale aux Thébains : or la guerre contre les Phocecus etait une guerre contre des voisins; Done il est fatal de faire la guerre à ses voisins. Ce prosyllogisme à conclusion universelle dans la troisième figure est irrégulier, parce que la conversion réciproque dans la mineure est impossible, attendu que l'énumeration des cas partienliers est incomplete. - Puis donc ... et que la guerre contre les Thébains est une guerre contre des voisins, mineure du syllogisme principal. - Il est clair qu'il est mauvais de faire la guerre aux Thébains, conclusion définitive à laquelle on n'est arrivé que par le prosyllogisme et l'exemple qu'il renferme. Voici pour plus de clarté le sonnement serait le même.

prosyllogisme et le syllogisme à la suite l'un de l'antre. Prosyllogisme ; AD, la guerre contre les Phocéens a été fatale aux Thébains : AD, or la guerre contre les Phocéens est une guerre contre des voisins : AB. Donc la guerre contre des voisins est fatale. - Syllogisme : AB, la guerre contre des voisins est fatale ; BC , la guerre des Atheniens contre les Thebains est nue guerre contre des volsins; AC, Done la guerre des Athéniens contre les Thebajus sera fatale. - Ainsi il est clair que B est a t' et a D, c'est-a-dire qu'on connait la mineure du prosyllogisme, et la mineure du syllogisme. - Et il est clair aussi que A est à D. c'est-indire qu'on connaît la majenre du prosyllogisme. - Et l'on démontrera par D que A est à B, voilà l'exemple proprement dit, c'est-à-dire, le prosyllogisme cite plus haut, donnant pour conclusion le majeur A attribué an moyen B. - On prouverait encore ainsi... sur plusieurs cas analoques, on peut au lieu d'un seul fait particulier : la guerre des Thébains contre les Phoceens, en prendre plusieurs, c'est-à-dire, citer plusieurs guerres de voisins à voisins ; le raiil est clair que B est à C et à D; car tous deux sont; Faire la guerre contre des voisins. Et il est clair aussi que A est à D; car la guerre contre les Phocéens n'a pas été avantageuse pour les Thébains. Et l'on démontrera par D que A est à B. On prouverait encore ainsi le rapport du moyen à l'extrême, lors même qu'on appuyerait l'assertion sur plusieurs cas analogues au lieu d'un seul.

- § 4. Il est donc évident que l'exemple n'est point un rapport du tout à la partie, ni de la partie au tout; c'est le rapport d'une partie à une partie, puisque les deux termes sont les sujets d'un même terme, et que, seulement, l'un est plus connu que l'autre.
  - § 5. L'exemple diffère de l'induction en ce que l'une
- 8 4. Un rapport du tout à la partie, e'est le rapport vrai qui constitue le syllogisme. Voir liv. 1, eh. 4, 8 2, et ch. 41, \$ 6. - Ni de la partie au tout, e'est le rapport qui constitue l'Induction. Voir le chapitre précédent. - C'est le rapport d'une partie à une partie; en effet, on met en rapport la guerre des Thébains contre les Phocéens, et la guerre des Athéniens contre les Thébaius, parties l'une et l'autre d'une totalité qui est la guerre contre des volsins. - Seulement l'un est plus connu que l'autre, e'est-à-dire, on connaît mieux le fait qu'on eite, que ce qu'on veut prouver, Ainsl, on sait que la guerre contre les Phocéens a été fatale aux Thébains, mieux qu'on ne sait que la guerre contre les Théhains sera fatale anx Athéniens.
- § 5. Que l'extréme est au moyen, Syllogisme: La guerre contre les voie'est-à-dire, le majeur au moyen. sins est fatale : Or, la guerre des Yoir le ehapitre précédent, § 2. — Athèniens contre les Thébains est

Et n'enchaine pas le syllogiume à l'autre extrême, c'est-deller, ne joint point dans le condession le mijera me production le conseille de l'est-deller, et l'Exemple le feit, c'est-deller, que, dans le conclusion définitive, donne par l'Exemple le feit, c'est-deller, que, dans le chapitre d'autre d'au

Pacius, pour bien faire comprendre la difference du Syllogisme, de 17m duction et de l'Exemple, d'onne le tablean suivant, que je lui emprunte, et qui est formé des éléments mêue qu'Artiste emploie dans ce chapitre. Syllogisme: La guerre contre les voisins est fatale : Or, la guerre des Atbéniens, contre les Thébains est

#### PREMIERS ANALYTIQUES.

334

démontre, par tous les cas particuliers, que l'extrême est au moven et n'enchaîne pas le syllogisme à l'autre extrême, tandis que l'exemple le fait, et ne démontre point par tous les cas particuliers.

#### CHAPITRE XXV.

De l'Abduction. - Définition de l'Abduction. - Elle est de deux espèces, selon que la mineure est aussi probable ou plus probable que la conclusion; et selon que les intermédiaires de la mineure sont plus ou moins nombreux que ceux de la conclusion - Exemples de ces deux espèces d'Abduction. - Rapport de l'Abduction et de la science.

§ 1. L'abduction a lieu lorsqu'il est certain que le premier terme est au moyen, et qu'il est incertain que le

contre les Thébains, et toutes les guerres analogues, sont fatales; est fatale. - Exemple : La guerre des Thébains contre les Phocéens a été fatale; Done la guerre des Athéniens contre les Thébains sera fatale.

L'Abduction est un syllogisme dont la majeure est certaine, mais probabilité qui égale ou surpasse

une guerre contre des voisins; Donc dont la mineure offre autant de prola guerre des Athéniens contre les babilité, et même plus de probabilité, Thébalus sera fatale. - Induction : que la conclusion elle-même, sans La guerre des Thébains contre les offrir de certitude comme dans le Phocéens, la guerre des Athèniens syllogisme ordinaire. Ce qui fait habituellement la nécessité de la conclusion, et par cela même son évi-Donc toute guerre contre des voisius dence, c'est que, la majeure et la mineure étant certaines, la conclusion qui en ressort ne l'est pas moins qu'elles. Icl, au contraire, la vérité de la mineure est Inconnue, et on ne peut ini accorder qu'une sorte de moyen est au dernier, bien que cette mineure soit aussi croyable ou même plus croyable que la conclusion. En outre, l'abduction a lieu quand les intermédiaires du dernier extréme et du moyen sont en plus petit nombre; car, alors, de ces deux façons, on est plus près de savoir. § 2. Par exemple, soit A qui peut être enseigné, B la science, C la justice. Il est évident que la science peut être enseignée; mais que la justice soit une science, c'est ce qu'on ignore. Si donc B C est aussi croyable ou plus

celle de la conclusion. Ainsi la conclusion fournie par le syllogisme abductif ne produit pas la science, à parler rigoureusement; mais il approche de la science qui, sans lui, serait encore plus incomplète. Il reste toujours à prouver la conclusion elle-même, qui n'est pas certaine; mais si la mineure est aussi probable que la conclusion, autant vaut prouver cette mineure; et si elle est plus probable, il est plus facile de la prouver. Il y a encore Abduction lorsque la mineure a moins d'intermédiaires eutre les deux termes qui la forment, que la conclusion n'en a entre les siens. De cette facon, comme de la première, on est plus près de savoir par la mineure que par la conclusion.

\$1. Que la premier terme est au oussi respuble ou plus requipe mogne, cett-de-ine, que le majeur. AC, la concialon. — En aje est au mogne, con en d'autres termes: BC à AC, c'est-à-dire, en pre quand la majeure est certaine. — unincure, on est plus près de Que le mogne est au dernier, en ce qu'on cherche que si l'od autres termes, que la mineure ves mini le conceluion toute seule incertaine. — Les intermédiaires su cependant on ne sail pas demire actriem, det un mogne, écut d'une manière positive. Il fa cheux termes de la mineure. Por preu qu'elle est intermédiaires entre les prouver la mineure, preèt deux termes de la mineure. Por preu qu'elle est incertaine.

en plus petit nombre; le texte dit mot à mot : En petit nombre. J'al cru devoir, ici comme plus bas, adopter, avec quekņes traductions latines, le comparaif, qui rend la pensée plus claire.

§ 2. Exemple d'Abduction. L'idée principale paraît empruntée au Ménon de Platon, comme l'ont remarqué les commentateurs. Voir la traduction de M. V. Cousin , tome VI. p. 137, 193, etc. Voici le syllogisme abductif : AB majeure certaine et évidente : La science peut être enseignée: BC . mineure incertaine : la justice est une science : AC, conclusion qui est aussi incertaine ou plus incertaine même que la mineure : La justice peut être enseignée. - Si done BC, la mineure, est aussi croyable ou plus croyable que AC, la conclusion. - En ajoutant BC à AC, c'est-à-dire, en prenant la mineure, on est plus près de savoir ce qu'on cherche que si l'on prenait la conclusion toute seule; mais cependant on ne sail pas encore d'une manière positive. Il faudrait prouver la minenre, précisément croyable que A C, c'est une abduction; car on est plus près de savoir en ajoutant B C à AC, tandis que, auparavant, on n'avait pas du tout la science, § 3. Il y a encore abduction si les intermédiaires sont moins nombreux entre B et C; car, de cette façon encore, on est plus près de savoir. Par exemple, soit D, le cercle être carré, E figure rectiligne, et F un cercle. S'il n'y a qu'un seul moyen pour E F, c'est-à-dire, si le cercle devient égal à une figure rectiligne au moyen de lunules, on touche presque à la science. § (. Mais, lorsque B C n'est pas plus

§ 3. Autre exemple de la seconde espèce d'Abduction on les intermédiaires de la mineure sont en moindre nombre que ceux de la conclusion. Alors encore, avec une mineure de ce genre, on est plus près de savoir ce qu'on cherche que par la conclusion eile-même. Voici le syllogisme abductif: DE majeure certaine : Toute figure rectifique est carrable: EF mineure incertaine. mais qui a moins d'intermédiaires one la conclusion : Tont cercle peut devenir rectiligne: DF, concinsion incertaine qui a plus d'intermédiaires que la mineure : Donc tout cercle est carrable. Quel que soit le nombre des moyens par lesquels on prouverait que le cercle peut être réduit en figure rectiligne, ce nombre serait touionrs moindre que pour la conclusion, pulsque le carré est une espèce de figure rectiligne, et qu'avant d'arriver à l'espèce il fandrait nécessairement passer par le genre. H n'y aurait, du reste, iei qu'un seul intermédiaire entre les deux termes de la mineure, si l'on admettait la solution des lunules d'Hippocrate de

Chios. Aristote rappelle encore edvemple, Refutations des Sophistes, ch. 13, \$3. Voir anssi le commentaire de Simplicius sur la Physique, liv. 1, ch. 2. — On touche presque à la science, en effet, on en est séparé que par un seu lintermédiaire. La science même, serait le cas où BC, serait une proposition immédiate, comme au § suivant.

\$ 4. Lorsque les deux conditions, posées au \$ 1 , n'ont pas lieu, e'est-à-dire, quand la mineure est moins certaine que la conclusion, et quand les intermédiaires sont plus nombreux, il n'y a point d'Abduction. Dans le premier cas, il n'v a pas de syllogisme véritable, puisqu'on n'arrive pas à la vérité ; dans le second, il n'y en a pas davantage. Il n'v a pas davantage Abduction. quand BC est sans moven, c'est-àdire, quand la minenre est une proposition immédiate. Il n'est pas besoin alors de pousser plus loin ; on est arrivé à la science qu'on cherche. En resumé, l'Abduction est une sorte de fanx syllogisme où le raisonnement dévie, et, pour ainsi dire, est croyable que A C, et que les moyens ne sont pas en plus petit nombre, il n'y a plus ce que je nomme abduction; comme il n'y en a pas non plus quand B C est sans moyen; car alors c'est à la science même qu'on est arrivé.

#### CHAPITRE XXVI.

De l'Objection. - Définition de l'Objection. - Différence de l'Objection et de la proposition. - L'Objection est de deux espèces, et se forme dans deux figures. - Objection à la proposition affirmative; à la proposition négative. - L'Objection ne peut avoir lieu dans la seconde figure : motifs divers de cette exception. - Autres espèces d'Objections.

## § 1. L'objection est une proposition contraire à une

éconduit, parce que la mineure est plus facile à comprendre que la conclusion. L'Objection a quelque anaiogie

avec l'Exemple. Il n'y a point pour l'Objection quatre termes; mals il v me, de la thèse à l'Objection. Une a quatre propositions. D'abord, ia proposition initiale à laqueile l'Ob- avec son sujet et son attribut, pour jection s'adresse : puls, les trois propositions du syllogisme dans lequei se forme i'Objection et dont la con- quels termes emploiera-t-on? Les clusion dolt être opposée à la proposition initiale. L'Objection ne paraît point former une espèce particulière de ralsonnement. Elle n'apporte point

de nuance nouvelle dans la composition du syllogisme : mais il est important toutefols de savoir quels sont les rapports syllogistiques de la proposition qui nie à celle qui affirproposition absolue étant donnée nier l'attribut du sujet, s'il a été affirmé, pour l'affirmer s'il a été nié, termes auxquels on a recours peuvent être de deux espèces : ou lls sont supérieurs au sujet, ou lls lui sont inférieurs; supérieurs, ils le autre proposition. § 2. Elle diffère de la proposition en ce qu'elle peut être mênne particulière, tandis que la proposition ne le peut pas, ou du moins ne le peut dans les syllogismes universels. § 3. L'objection est de deux espèces, et se forme dans deux figures. Elle est de deux espèces; car toute objection est, ou universelle, ou particulière. Elle se forme dans deux figures; car les objection est.

comprennent : inférieurs . Ils sont compris en lnl. Dans le premier cas, i'Objection est universelle, dans le second elle est particulière. La proposition initiale et l'Objection doivent se trouver dans la même figure; car pour l'une comme pour l'antre, la forme des propositions qui composent le syllogisme ne change pas; ii n'y a que ieur qualité qui passe de l'affirmation à la négation, on réciproquement. Ainsi, la figure du svilogisme reste la même; et comme la première figure et la troisième sont les seules qui offrent des conclusions opposées, il s'ensuit que l'Objection ne peut avnir lieu que dans ces figures, et qu'elle ne saurait se produire dans la seconde.

- 8 1. L'objection est une proportion contraire, la définition peut peraltre un peu vague; mais la suite la fait bien comprendre. Contraire, doit s'entendre lei, et de la proposition réellement contraire, et de la proposition contraite; et de la proposition de la proposition contraite; et de la proposition de la proposition
- § 2. Elle diffère de la proposition, à laquelle elle est opposée. — Elle peut être même particulière, en estet l'Objection, quand elle est nniverseile négative, est contraire à la proposition initiale qui est nniverseile affirmative; quand elle est

particulière négative, elle est contradictoire à la proposition initiale : dans les deux cas, elle jui est opposée et la détruit, - Ou du moins ne le peut pas dans les syllogismes universels, en effet, pour obtenir une conclusion universeile, li faut que les deux prémisses soient ellesmemes universelles .- Aristote semble, Derniers Analytiques, liv. 1. ch. 12, \$ 11, contredire la règle qu'li pose ici; il y affirme que l'Objection est toujours universelle. Mais c'est qn'li s'agit, en cet endrolt, de l'Objection propre à la démonstration où toutes les propositions doivent être universelles; et l'Objection doit l'ètre aussi pour être démonstrative.

\$ 3. Toute objection set ou université, vicin plus has, le prunière exemple du 5 i. — Ou particulière, Voir le second temple du même 5.— Et les conclusions apposès se se traveneri que dans la première et la troisième figures, ils officie le seconde n'i que des conditions négatives; la première et la troisième siguires; la première et la fondation se desires; la première et la fondation se seguires; la première et la fondation se seguires; la première et la fondation se seconde de l'ambient de la fondation se seconde de l'ambient de la fondation se l'ambient de l'ambient

tions sont toujours opposées à la proposition; et les conclusions opposées ne se trouvent que dans la première et la troisième figures. § 4. En effet, quand quelqu'un demande une proposition affirmative universelle, on lui fait l'objection par une négative universelle ou par une négative particulière. Et. de ces deux formes de proposition, l'une, la négative universelle, est de la première figure; et l'autre, la négative particulière, de la troisième. Par exemple, soit, A, que la notion est unique, et B, les contraires. Si quelqu'un a soutenu qu'il n'y a qu'une notion unique pour les deux contraires, on lui fait une objection en disant qu'il n'y a pas du tout une notion unique pour les opposés; or, les contraires sont des opposés. Et, dans ce cas, on a la première figure. Ou bien, on lui objecte qu'il n'y a pas une notion unique pour le connu et l'inconnu; et alors on a la troisième figure. En effet, de C, c'est-à-dire, le connu et l'inconnu, il est vrai de

§ 4. Voici les deux espèces d'Objection. - Objection universelle, en dre un terme qui le contienne. Soit prenant un terme supérieur à l'attribut, c'est-à-dire, plus étendu que lui. Soit la proposition initiale : AB. la notion des contraires est unique. Pour faire l'Objection on prendra le terme de : oppose, qui est plus large que celui de : contraire, et l'on aura le syllogisme de l'Objection en Celarent de la première tigure, comme on aurajt en Barbara celui de la proposition initiale : La notion des opposés n'est pas unique; or, les contraires sont des opposés : Donc la notion des contraires n'est pas unique. - Objection particulière, en prenant un terme contenu dans l'ex-

tension du sujet, an Ileu de prenle connu et l'inconna qui sont des contraires, et forment par conséquent un terme moins large, puisqu'ils ne sont un'une espèce par rapport à un genre. Le syllogisme de l'Objection se forme alors en Felapton de la troisième tigure : La notion du connu et de l'inconnu n'est pas naique : or, le conna et l'inconnn sont des contraires : Donc la notion de tous les contraires n'est pas unique. Et dans ce cas on a la première Agure, Celarent. - Et alors, on a la troisième figure, Felapton, Conclusions universelle et particulière négatives.

dire que ce sont là des contraires; mais il est faux qu'on les connaisse par une notion unique.

- § 5. De même pour la proposition privative; si quelqu'un demande qu'on lui accorde qu'il n'y a pas une notion unique des contraires, nous soutenons qu'il y a notion unique pour tous les opposés; ou du moins pour certains contraires, comme, par exemple, pour le sain et le morbide. Quand on dit qu'il y a notion unique pour tous, c'est la première figure; et, pour quelques-uns, c'est la troisième.
- § 6. En général, dans tous les cas où l'on fait une objection universelle, il faut nécessairement joindre la con-
- § 5. De même pour la proposition privative, la methode reste tout à fait pareille, si la proposition primitive nie au lieu d'affirmer. Sl, par exemple, on pose d'abord que la notion des contraires n'est pas unique. l'Objection universelle doit prouver que la notion de tous les contraires est unique : l'Objection particulière, que la notion de quelques contraires est unique. Dans le premier cas, le syllogisme est en Barbara de la première figure; et dans le second, en Darapti de la troislème. - Syllogisme de l'Objection universelle : La notion des opposés est nnique : les contraires sont des opposés; Donc la notion des contraires est nnique. - Syllogisme de l'objection particulière : La notion du sain et du morbide est unique : le sain et le morbide sont des contraires ; Donc la notion de quelques contraires est
- § 6. L'Objection ne peut jamais avoir lieu dans la seconde figure;

car, pour l'Objection universelle, il faut joindre la contradiction qu'on faite par le nonvean terme à celui des termes donnés qui est universel, c'est-à-dire qu'il faut conserver l'attribut de la proposition initiale. Par exemple, si la thèse est que la notion des contraires n'est pas unique, notion unique étant l'attribut, et contraires le sujet, l'Objection conserve l'attribut et dit : La notion des opposés est unique; et il faut nécessairement alors que ce soit la première Agure, parce que le terme universel, par rapport an sujet, devient son attribut dans la mineure: Les contraires sont des opposés. Ainsi l'aniversel : opposés, est sujet dans la majeure, et attribut dans la mineure : Il est moyen, et c'est la première figure. - Pour la contradiction particulière, on doit prendre un terme renfermé dans l'extension dn sujet; et le sujet de la proposition initiale devient alors attribut dans la majeure : le nonveau terme y est

tradiction à celui des termes donnés qui est universel. Par exemple, si quelqu'un demande qu'on lui accorde qu'il n'y a pas une notion unique pour tous les contraires, il faut objecter qu'il n'y en a qu'une pour les opposés; il faut alors, nécessairement, que ce soit la première figure; car le moyen est ici l'universel relatif à la donnée primitive. Si l'objection est particulière, la contradiction doit se joindre à l'universel qui est sujet de la proposition. Par exemple, quand I'on dit qu'il n'y a pas une seule notion du connu et de l'inconnu, les contraires sont universels relativement à ces deux termes, et c'est alors la troisième figure : car le moven est, dans ce cas, le terme pris particulièrement, c'est-à-dire, counu et inconnu. § 7. En effet, c'est des figures par lesquelles on peut conclure le contraire, que nous cherchons aussi à tirer les objections. C'est donc uniquement dans ces deux figures que nous les faisons, parce que ce sont ces figures seules qui offrent des conclusions opposées; et que, dans la figure movenne, il n'y avait pas de conclusion affirmative. § 8. Si l'objection se faisait dans la

sujet, comme il l'est aussi dans la mineure. Par consequent, c'est la trodisème figure où le moyen est deux fois sujet. Voir, du reste, pinsieurs des exemples du § 4. — Les contraires sont universels relativement à ces deux termes, c'estdire, attribut. — Le terme pris particulièrement, c'est-à-dire, contenu sous le suiet.

8 7. Second motif pour que l'Objection ne se forme pas dans la secoude figure. Cette figure n'a pas de conclusions opposées, puisru'elle

n'a que des négatives. Or, l'Objection exige l'opposition; ce n'est donc que daus la première et la troisième figures qu'elle pourra se former.—Il n'y acuit pas de conclusion affirmative, Voir dans ce chapitre, § 3, et liv. 1, ch. 5, 8 29.

8 8. Si Fon faisait l'Objection dans la seconde figure, il faudrait trouver un moyen qui serait au sujet de la proposition initiale, dans des rapports tout différents de ceux qu'on a indiques plus haul. Le moyen sortant du genre du sujet, l'Objection sefigure moyenne, on serait forcé de rendre le raisonnement beaucoup plus long. Par exemple, si l'on niait que A est à B parce que C n'est pas conséquent de B. En effet, ceci ne devient évident qu'au moyen de propositions différentes; mais il ne faut pas que l'objection ait recours à des termes différents; l'autre proposition qu'elle prend doit être sur-le-champ parfaitement claire. § 9. C'est la aussi ce qui fait que cette figure est la

seule dont le Signe ne puisse être tiré.

§ 10. Il faut étudier encore les autres espèces d'objec-

rait beancoup moins évidente. Par exemple, sl l'on niait la proposition initiale AB, en objectant qu'un nonvean terme C n'est pas consequent, e'est-à-dire, est nié comme attribut dn mineur. Soit la proposition initiale affirmative AR, on fait une Objection pour prouver que A n'est pas à R. Le syllogisme de la seconde figure se fait alors en Camestres : A est à C: B n'est pas à C: Donc A n'est pas à B. Il fant remarquer ici que dans la majeure, on a dû admettre un attribut différent de celui de la thèse; et par conséquent cette majeure est obsenre ; ou du moins elle est plus obscure que si son attribut était l'attribut déjà connu de la proposition initiale. - Au moven de propositions différentes....., à des termes différents, le texte dit littérajement : autres, c'est-à-dire, d'un genre autre que le sujet de la proposition initiale. - L'autre propomajeure qui doit être elaire par son haut , la majeure de l'Objection : A faudrait que la figne fût à la surface,

est à C, n'est pas évidemment opposée à la proposition initiale : A est

8 9. L'obscurité de la seconde 6gure fait qu'on ne peut en tirer le Signe, comme on le tire des autres figures. Voir au chapitre suivant 88 7 et 9.

\$ 10. L'Objection, dont il s'agit dans tout ce chapitre, est, à proprement parler, l'Objection logique. Il y a eucore des Objections d'un autre genre, mais elles appartiennent pintôl à la Rhétorique. Voir la Rhétorique liv. 2, ch. 25. Ainsi, à une thèse quelconque, on peut opposer une Objection tirée du contraire. Par exemple, si l'on dit que toute joie est bonne, on peut le nier en prouvant que par suite, il fandrait aussi que le contraire fût vrai, à savoir que toute : tristesse est manvaise : ce qui est manifestement faux. On pent faire une Objection tirée du semblable. Par sition qu'elle prend, c'est-à-dire, la exemple, si l'on dit que le point est une partie de la ligne, on peut faire opposition même à la proposition une Objection en démontrant, par le initiale. Dans l'exemple cité pius semblable, que, s'il en était ainsi, il tion; par exemple, celle que l'on tire du contraire ou du semblable, ou des opinions reçues. On doit voir enfin, s'il est possible de former l'objection particulière dans la première figure, ou l'objection négative dans la figure moyenne.

#### CHAPITRE XXVII.

De l'Enthymème. - Définitions et différences du Vraisemblable et du Signe. - Définition de l'Enthymème. - Première, troisième, seconde figures. - Différence du Signe et du Syllogisme. - Différences des Enthymèmes selon les figures. -Du Signe et de la Preuve.

Application de cette théorie à l'étude des qualités naturelles des êtres. - Du Syllogisme physiognomonique.

§ 1. Il ne faut pas confondre le Vraisemblable et le

comme le point est à la ligne, c'està-dire, une partie de la surface; ce qui est manifestement faux. Enfin, l'on peut faire une Objection tirée des opinions reçues, ou accréditées par quelque grand personnage. Si l'on dit, par exemple, que l'ame est mortelle, on pourra faire une Objection, en montrant que Socrate et Platon ont dit qu'elle était immor- moyenne, Voir le & 6 et suivant. telle. J'emprunte ces trois exemples

dans la première figure, on a vu plus hant, & 4, que l'Objection particulière se formalt dans la trolslème figure. Elle peut se former aussi dans la seconde; et, par exemple, il suffirait alors de convertir la mineure universelle de Felanton, ou de Darapti, en particulière. - Ou l'Objection négative dans la figure

Aristote ne donne point au mot d'Objections à Albert-le-Grand. - Enthymème le sens qu'on lui a donné Former l'Objection particulière plus tard en rhétorique, et que nous Signe; le Vraisemblable n'est qu'une proposition probable; et l'on entend par probable ce qui, dans la plupart des cas, arrive ou n'arrive point, est ou n'est point; par exemple: Les hommes haïssent ceux qui les envient; ils aimeut ceux qui les aimeut. § 2. Le Signe, au con-

lui donnons habituellement encore. Dans le langage ordinaire, Enthymême signifie un syllogisme qui n'a qu'une premisse, la mineure le plus souvent, avec la conclusion : la majeure étant sous-entendue comme parfaitement évidente. Pour Aristote, ce n'est pas là le caractère distinctif de l'Enthymème; car ce caractère est plus général, et il appartient aussi bien à l'Induction, à l'Exemple. Pour lui, l'Enthymème est un syllogisme qui a, soit ses deux preposltions, soit une seule, mais dont les prémisses, ou la seule prémisse exprimée, sont des propositions tirées du vraisemblable, et non pas du vrai. Ainsi, Aristote s'attache ici, comme pour les autres espèces de raisonnement, au fond, et non point à la forme. Que les prémisses soient ou ne soient pas expressément posées, peu importe. La conclusion n'en est pas moins nécessaire ; et la nécessité de la conclusion ne peut jamais venir que de trois termes et de deux propositions, énoncées ou sous-ententendnes. Dans le syllogisme proprement dit, dans le syllogisme démonstratif, les propositions sont vraies; dans le syllogisme enthymématique elles sont vraisemblables seulement. La conclusion est syllogistiquement nécessaire ; mais elle n'est pas vraie nécessairement, parce que les préelle-e-mèures que sur le probable. Telle choes est le signe habituel de telle autre; on conclut, des que la preunière apparaît, que la seconde existe; cette conculsion peut ître-existe; cette conculsion peut ître-probable; mais elle n'est pas certaine. Ainst, dans tous les syllogismes o' l'une des propositions e-moneera le signe qui, d'ordinaire, indique ni chose mène mise en conclusion, on fera un Enthymène. Les exemples qui suivent un peu plus has rendront cee; plus clair.

\$ 1. L'Enthymème étant formé de propositions qui expriment le vraisemblable et le signe, il fant définir le vraisemblable et le signe avant de définir l'Enthymème. Voir plus bas, \$8 2 et 3. - Par exemple, les hommes détestent.... ce sont là deux propositions probables : car ordinairement on rend haine pour haine, affection pour affection. La phrase grecque pent prêter ici à une amphibologie. J'ai choisi le sens qui m'a paru le plus naturel. L'autre sens serait : Les envieux baïssent ceux qu'ils envient : les amants chérissent l'objet de leur passion. Peu importe du reste celui des deux sens qu'on choisit : de part et d'autre, on

elles sont vraisemblables seulement.

al conclusion est syllogistiquement

al conclusion est syllogistiquement

al conclusion est syllogistiquement

et la proposition qu'il forme est alors

uécessairement, parce que les pré
misses dont on la tire ue reposent avec le vraisemblable. Parfois le

traire, tend à être précisément la proposition démonstrative, soit nécessaire, soit probable. La chose dont l'existence ou la production entraîne l'existence d'une autre chose, soit antérieure, soit postérieure, c'est là ce qu'on appelle le Signe, indiquant que l'autre chose est arrivée ou qu'elle existe.

- § 3. L'Enthymème est donc un syllogisme formé de propositions vraisemblables ou de Sigues.
  - § 4. Le Signe, d'ailleurs, peut avoir trois fonctions

signe ne donne aussi qu'une simple \$\$4,5,6, les Enthymèmes ont ienra probabilité. Le vraisembiable peut être posé d'une manière absoine : le signe a toujours rapport à la chose même dont il est le signe. Le signe seconde et de la troisième figures du reste peut être antérieur ou postérieur. Une chose est arrivée : un signe qui reste après eile, annonce qu'elle a été. Quand elle n'est pas encore arrivée, un signe qui la précède peut annoncer qu'elle arrivera : et le signe est alors antérieur à la chose qu'il indique. Le signe et la tion de Berlin ne l'a pas conservée. chose peuvent être contemporains. La chose est : elle se révèle par na signe qui existe en même temps qu'elje, et qui peut d'ailleurs disparattre avec elle ou lui survivre. 8 3. Définition de l'Enthymème,

qui, pour être bien comprise, avait besoin des définitions antérieures du vraisemblable et du signe. - Est logisme, la plupart des éditions exemples mêmes que cite Aristote, comme dans la Iroisième.

deux prémisses. De pins, cette épithète d'incomplet a été réservée par Aristote ponr les syllogismes de la qui ont besoin de la conversion pour que la conciusion soit de toute évidence. Voir liv. I, ch. 1, \$5 2 et 9. Albert-le-Grand paralt n'avoir point eu cette leçon d'incomplet, qui est fautive, et que d'ailleurs plusieurs manuscrits ne donnent pas. L'édi-

\$ 4. Aristote, en admettant ici que ie signe pent former un syllogisme de la seconde figure, semble contredire ce qu'il a établi dans le chapitre précédent, § 9. Ii y a dit que le signe ne pouvait jamais donner un svilogisme de la seconde figure : c'est qu'on effet ie signe, quand ii est ainsi obtenu, n'est pas régulier. Voir plus un syllogisme, Après ce mot de syl- bas, \$ 7 et \$ 9. Le signe peut donc avoir les trois positions dn moyen : ajoutent : incomplet. Pacius repousse sniet et attribut, comme le moyen avec toute raison cette variante, dans la première figure : attribut L'Enthymème n'est pas du tout un des deux extrêmes, comme dans la syllogisme incomplet; car dans les seconde : sujet des deux extrêmes, diverses, autant que le moyen peut avoir de positions dans les figures, soit comme dans la première, soit comme dans la moyenne, soit comme dans la troisième. § 5. Par exemple, c'est la première figure, quand on démontre qu'une femme est grosse parce qu'elle a du lait; car le moyen, c'est avoir du lait. A représente être grosse, B, avoir du lait, et C, la femme. § 6. Mais, quand on prouve que les sages sont vertueux, parce que Pittacus est vertueux, c'est la dernière figure qu'on emploie; A représente vertueux, B, les sages, et C, Pittacus. Il est certainement vrai d'attribuer A et B à C; seulement l'on supprime l'une des propositions, parce qu'on la connaît; et l'on ne conserve que l'autre, § 7. Si l'on prouve qu'une

§ 5. Première position du signe : sujet du majeur, attribut du mineur, comme le moyen dans la première figure : Toute femme qui a du lait est grosse : or, cette femme a du lait : Donc cette femme est grosse ; avoir du lait étant le signe de la grossesse, el servant de moyen terme. Le syilogisme est en Darii. \$6. Seconde position du signe : spiet des deux extrêmes, comme le moyen dans la troisième figure : Pittacus est vertueux : Pittacus est sage : Donc les sages sont vertueux. Pittacus et sa conduite vertueuse sont pris ici comme le signe de la vertu des sages. Le syllogisme n'est pas régulier, et ne peut se ramener à aucun des modes de la troisième figure. La conclusion est même tirée de deux particulières ; ce qui contredit la règle générale de tous les syiiogismes, exigeant de l'universel tians ies prémisses, Liv. 1, ch 24, seconde figure. Voir liv. 1, ch. 5,

§ 1. Voir plus bas, § 9. - Aristote a placé l'Enthymème de la troisième figure avant celul de la seconde. parce qu'ii est encore moins imparfait. - Mais quand on prouve que les sages sont vertueux, voilà l'Enthymème sous la forme vulgaire. c'est-à-dire, avec une seule proposition et la conciusion. Pittacus est vertneux ; Donc les sages sont vertueux, parce qu'on connaît évidemment que Pittacus est sage, mineure que l'on supprime. - L'une des propositions , la mineure. - On ne conserve que l'autre, la majeure.

§7. Troisième position du signe. attribut des denx extrêmes, comme le moyen dans la seconde figure: Toute femme grosse est pale : cette femme est påle ; Donc elle est grosse. On sait que la forme de ce syllogisme est irrégulière, puisqu'il conciut par le mode AI, qui est inutile dans la

femme est grosse parce qu'elle est pâle, on emploie la figure moyenne. En effet, c'est parce que la pâleur vient à toutes les femmes grosses, et qu'elle vient aussi à cette femme, que l'on croit avoir démontré que cette femme est grosse; la pâleur représentée par A, être grosse, par B, et femme, par C.

§ 8. Si donc l'ou n'exprime qu'une seule proposition, c'est seulement le Signe; et, si l'on ajoute la seconde, c'est un syllogisme. Par exemple, Pittacus est généreux; car les ambitieux sont généreux; et Pittacus est ambitieux. Ou bien encore: Les sages sont hons; car Pittacus est bon; et, de plus, il est sage. C'est donc ainsi que l'on forme tous ces syllogismes. § q. Seulement celui qui se

§ 22.—Si l'on prouve qu'une femme est grosse parce qu'elle est pâle, forme vulgaire de l'Enthymètre où la mineure seule est exprimée. Cette femme est pâle; Donc elle est grosse.

8 8. Quand on n'exprime qu'uno seule des prémisses, on garde celle où est le signe; quand on les exprime toutes les deux , c'est un syllogisme complet, et enthymématique pulsqu'il procède encore par le signe. L'ambition est le signe de la générosité : et voici avec ce signe un syllogisme entler : Les ambitieux sont généreux : or, Pittacus est ambitienx : Donc Pittacus est généreux. Si l'ou disait sous forme vulgaire : Pittacus est ambitieux; donc Pittacus est généreux, on ne conserverait que le signe dans la mineure où il est attribut. - Cest un syllogisme, entier et enthymématique.

§ 9. De ces trois formes de l'Enthymème, celle qui a lieu dans la

première figure est parfaltement régulière. - Parce qu'il est universel, c'est-à-dire, parce que la majeure est universelle, et que le moyen comme le mineur sont contenus dans sa totalité. - Celui de la troisième figure n'est pas régulier, car il a une conclusion universelle; mais cette conclusion pe se rapporte pas directement à la question : car de ce que Pittacus est vertueux et sage, on ne peut couclure que tous les sages sont vertueux : la conclusion régulière serait que quelque sage est vertueux; et ce sage en particulier ne serait autre que Pittacus luimême. - Ce syllogisms n'est pas universel, c'est-à-dire qu'aucune des prémisses n'est universelle; ce qui est contre les règles générales da syllogisme. - Entin celul de la seconde ligure est contre toutes les : règles de cette figure, puisque les deux prémisses en sont affirmatives,

produit par la première figure est irréprochable, s'il est vrai, parce qu'il est universel. Celui qui se forme par la dernière peut être attaqué, bien que la conelusion soit vraie; ear ce syllogisme n'est pas universel, et il n'est pas directement relatif à la question. En effet, de ce que Pittaeus est vertueux, il ne s'ensuit pas nécessairement que les autres sages soient vertueux comme lui. Quant au syllogisme qui se forme par la figure moyenne, il est toujours parfaitement attaquable; car il n'y a jamais de syllogisme possible quand les termes sont ainsi disposés. Par exemple, de ce que la femme grosse est pâle, et de ce que telle femme est pâle, il ne s'ensuit pas nécessairement que cette femme soit grosse.

§ 10. Ainsi done on pourra conclure le vrai dans toutes les figures ; mais ee sera avec les différences que je viens de dire.

§ 11. Peut-être pourrait-on aussi établir la division suivante entre les Signes. Parmi eux, on appellerait Preuve echi qui est moyen; car on dit que la Preuve est ce qui fait savoir; et c'est surtout le moyen qui a eette propriété. L'on réserverait alors le nom de Signe pour ceux qui occuperaient les positions extrêmes, tandis que la preuve serait le Signe même tiré de la position moyenne; ear le plus probable et le plus vrai est celui qui prouve par la première figure.

tandis qu'il faudrait que l'une des deux fût négative. attribut du mineur; c'est le signe de ia première figure. On appeilerait ce \$ 10. On pourra conclure le erai, signe preuve ou indice. Les signes

quand les propositions sont vraies. § 11. Celui qui est moyen, c'està-dire, qui est intermédiaire entre les deux termes, sujet du majeur,

attribut du mineur; c'est le signe de la première figure. On appelleralt ce signe preuve ou indice. Les signes qui occupent les positions extrèmes, soit attributs des deux termes, soit sujets des deux termes, conserveraient le nom spécial de signes.

6 12. Il serait donc possible de connaître la nature intime des êtres, si l'on accorde que les qualités naturelles modifient le corps et l'âme à la fois. On peut bien dire que celui qui apprend la musique a l'âme modifiée d'une certaine manière ; mais cette modification ne peut compter au nombre de nos qualités naturelles. Au contraire, les passions, les désirs, sont des mouvements tout à fait de nature. Si donc l'on accordait ce premier point; si, de plus, on accordait qu'il n'y a qu'un seul Signe pour une seule qualité; et si, enfin, nous pouvions arriver à connaître la qualité et son Signe propre dans tous les genres d'êtres, nous serions alors capables de connaître la nature de ces êtres. En effet, si telle qualité est particulière à une certaine classe d'êtres, comme le courage au lion, il faut nécessairement que cette qualité se révèle par quelque Signe; car on a supposé que l'âme et le corps sont affectés l'un avec l'autre. Admettons que le Signe, ici, soit d'avoir de fortes extrémités, qualité qui ne peut pas appartenir à d'autres genres tout entiers, puisque l'on dit que le Signe est propre, en ce sens qu'il appartient à tout le genre, mais non pas en ce sens qu'il n'appartient qu'à ce genre seulement, comme nous le disons habituellement. Ainsi donc, ce même Signe se représentera dans un autre genre; et l'homme ou tel autre animal sera courageux ; par conséquent, il aura ce Signe spécial, puisque nous avons admis qu'il n'y en avait qu'un seul pour une seule qualité. § 13. Si donc cela est vrai.

veloppée.

<sup>§ 12.</sup> Comme nous le disons ha- § 13. Cette étude des signes serait bituellement. Voir la définition or- facile sur des êtres qui n'anraient dinaire du Propre, Topiques, iiv. 1, qu'une seule qualité, iaquelle se ch. 5, \$ 5 où cette définition est dé-manifesterait à l'observation par un signe unique.

et que nous puissions réunir des Signes analogues par l'étude des êtres qui n'ont qu'une seule qualité spéciale, en admettant toujours que chacune de ces qualités a son Signe, et que nécessairement elle n'en a qu'un seul, nous pourrons fort bien, à ces conditions, deviner la nature des êtres. § 14. Mais, quand le genre tout entier a deux qualités qui lui sont propres , le lion , par exemple, qui a le courage à la fois et la générosité, comment reconnaîtrons-nous, parmi ces signes propres au genre, quel est le signe spécial de l'une ou l'autre qualité? Est-ce, en regardant si ces deux qualités sont à un autre genre, sans être toutes deux à ce genre entier; tel individu, dans la totalité de ce genre, ayant l'une de ces qualités sans avoir la seconde? En vovant, par exemple, que tel individu est courageux sans être généreux, s'il a l'un des deux signes, il est évident que, dans le lion, c'est bien toujours le signe du courage.

f. 14. Mais quand le genre a plusieurs qualités, et par suite plusieurs signes, à laquelle des qualités faudrat-il attribuer tei signe? Pour le savoir, il faudra recourir à un genre différent qui aura les deux qualités : mais sans que cependant ce genre tout entier les possède, c'est-à-dire, sans qu'elles appartiennent à tous les individus que ce genre renferme. Il arrivera que dans ce nouveau genre, tei individu aura l'une des qualités et le signe qui l'accompagne, tei aura l'autre des qualités avec son signe; aiors on reconnattra la qualité spéciale qu'on cherche avec le signe qui ini appartient, et on pourra transporter cette observation au genre ment ce qu'on veut savoir.

dont ou désire counaître la nature. Ainsi, le lion est à la fois courageux et généreux, il a de fortes extrémités et un front large; Est-ce le front large ou les fortes extrémités qui indiquent chez iui le courage? On observe, pour résoudre cette question, une autre espèce d'animaux où ces qualités peuvent être aussi réunies, sans que cependant tous jes individus de ce genre sans exception les possèdent. On y trouve un individu qui est courageux et qui en même temps a de fortes extrémités; donc les fortes extrémités seront en lui le signe du courage ; donc elles le seront également dans le lion. Or c'est précisé-

§ 15. Deviner ainsi la nature des êtres est possible par la première figure, quand le moyen est réciproque au premier extrême, et qu'il dépasse le troisième, auquel il n'est pas réciproque. Ainsi, soit le courage A, les fortes extrémités B, C le lion. B est à tout ce à quoi est C: mais il est aussi à d'autres êtres ; A est aussi à tout ce à quoi est B; mais, comme il n'est pas à d'autres choses, il lui est parfaitement réciproque. Autrement, il n'y aurait pas un signe unique pour une qualité unique.

§ 15. Quand le signe est spécial à la qualité , la qualité et le signe sont de même étendue, et sont par consequent réciproques i'un à l'antre. Quand de plus le signe est plus étendu que le troisième terme, on pent construire un svilogisme où le signe ioue je rôje dn moven dans la première figure. Soit A le courage, B ies qui ont de fortes extrémités, et pour fondée.

conclusion AC : Donc le lion est courageux. - Autrement il n'y aurait pas un signe unique, ce qui serait contre la dernière des trois hypothèses du § 12.

li n'est pas besoin de faire remarquer tout ce que cette théorie a d'ingénieux et de profond. Aristote en a fait iui-même une superbe apfortes extrémités, C le lion; on a plication dans son traité de Physiopour majenre AB, tous les animaux gnomonie, science que d'ailleurs il a

FIN DES PREMIERS ANALYTIQUES.

# PLAN

DES

# PREMIERS ANALYTIQUES.

#### LIVRE PREMIER.

PREMIÈRE SECTION — Formation du Syllogisme.

DEUXIÈME SECTION. — Recherche du terme moyen.

TROISIÈME SECTION. — Analyse des Syllogismes.

#### LIVRE SECOND.

PREMIÈRE SECTION. — Propriétés du Syllogisme.
DEUXIÈME SECTION. — Vices du Syllogisme
TROISIÈME SECTION. — Réduction de toutes les formes de
raisonnement au Syllogisme.

# PREMIERS ANALYTIQUES.

## TABLE DES CHAPITRES.

#### LIVRE PREMIER.

#### PREMIÈRE SECTION.

#### FORMATION DU SYLLOGISME

| Pf.  | Sujet des Analytiques. — Définitions.                          | Pages. |
|------|----------------------------------------------------------------|--------|
|      |                                                                |        |
| П.   | Conversion des propositions absolues.                          | 6      |
| III. | Conversion des propositions modales,                           | 9      |
| IV.  | Syllogisme des propositions absolues - Pre-                    |        |
|      | mière figure.                                                  | 12     |
| V.   | Syllogisme des propositions absolues                           |        |
|      | Seconde figure.                                                | 20     |
| VI.  | Syllogisme des propositions absolues. — Troi-<br>sième figure. | 27     |
| VII. | Syllogisme des propositions absolues Modes                     |        |
|      | indirects dans les trois figures Réduction                     |        |
|      | de tous les modes du Syllogisme aux deux                       |        |
|      | modes universels de la première figure.                        | 34     |
| YIIL | Syllogisme des propositions modales Syllo                      |        |
|      | gisme à prémisses toutes deux nécessaires.                     |        |
|      | Première Coure                                                 | 20     |

| 356  | 1      | PREMIERS ANALYTIQUES.                                                                                                                                               | ages. |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CH.  | IX.    | Syllogisme des propositions modales. — Syllo-<br>gisme à prémisses, l'une absolue, et l'autre<br>nécessaire. — Première figure.                                     | ш     |
| Си   | х.     | Syllogisme des propositions modales. — Syllo-<br>gisme à prémisses, l'une absolue, et l'autre<br>nécessaire. — Seconde figure.                                      | 44.   |
| Cil  | XL     | Syllogisme des propositions modales. — Syllo-<br>gisme à prémisses, l'une absolue, et l'autre<br>nécessaire. — Troisième figure.                                    | 48    |
| CIL  | XIL    | Syllogismes à conclusion absolue, et Syllo-<br>gismes à conclusion modale nécessaire,<br>comparés.                                                                  | 53    |
| Си   | XIII.  | Du contingent et des propositions modales contingentes.                                                                                                             | 54    |
| CH.  | XIV.   | Syllogisme des propositions modales.—Syllo-<br>gisme à prémisses toutes deux contingentes.<br>— Première figure.                                                    | 59    |
| CH.  | XV.    | Syllogisme des propositions modales.—Syllo-<br>gisme à prémisses, l'une absolue, et l'autre                                                                         |       |
| Cn.  | XXL    | contingente. — Première figure.<br>Syllogisme des propositions modales. — Syllo-<br>gisme à prémisses, l'une nécessaire. l'autre<br>contingente. — Première figure. | 7.4   |
| Сн.  | XVIL   | Syllogisme des propositions modales.—Syllo-<br>gisme à prémisses toutes deux contingentes.<br>— Seconde figure.                                                     | 81    |
| Сн.  | XVIII. | Syllogisme des propositions modales.—Syllo-<br>gisme à prémisses, l'une absolue, et l'autre<br>contingente. — Seconde figure.                                       | 87    |
| CH.  | XIX.   | Syllogisme des propositions modales.—Syllo-<br>gisme à prémisses, l'une nécessaire, l'autre<br>contingente, — Seconde figure.                                       | 89    |
| Cit. | XX.    | Syllogisme des propositions modales.—Syllo-<br>gisme à prémisses toutes deux contin-<br>gentes. — Troisième figure.                                                 | 94    |
| Сн.  | XXI.   | Syllogisme des propositions modales. — Syllo-<br>gisme à prémisses, l'une absolue, et l'autre<br>contingente. — Troisième figure.                                   | 97    |
|      |        |                                                                                                                                                                     |       |

|     |         | TABLE DES CHAPITRES.                                                                                                                 | 357    |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Cn. | XXII.   | Syllogisme des propositions modales. – Syllo-<br>gisme à prémisses, l'une nécessaire, et<br>l'autre contingente. – Troisième figure. | Pages. |
| Сн. | XXIII.  | Réduction de tous les Syllogismes, tant hy-<br>pothétiques qu'ostensifs, aux trois figures.                                          | 103    |
| Сн. | XXIV.   | Règles générales des termes; rapport des<br>prémisses à la conclusion.                                                               | 108    |
| Cn. | XXV.    | Du nombre des termes, des propositions, et<br>des conclusions.                                                                       | 111    |
| Сн. | XXVI.   | Des conclusions, selon qu'elles sont faciles ou<br>difficiles à établir ou à réfuter.                                                | 116    |
|     |         |                                                                                                                                      |        |
|     |         | SECTION SECONDE.                                                                                                                     |        |
|     |         | RECHERCHE DU TERME MOYEN.                                                                                                            |        |
| Сн. | xxvii.  | Règles générales pour la découverte du moyen.  — Des Conséquents et des Antécédents.                                                 | 121    |
| Си. | XXVIII. | Application de ces règles aux quatre espèces<br>de conclusions.                                                                      | 127    |
| Сп  | XXIX.   | Recherche du moyen dans les Syllogismes<br>hypothétiques et dans les Syllogismes for-<br>més de propositions modales.                | 136    |
| Сн. | XXX.    | Application générale des règles relatives à la<br>recherche du moyen, soit dans les sciences,<br>soit dans les arts.                 |        |
| Си- | XXXI.   | De la méthode de division. — Son Impuissance.                                                                                        | 144    |
|     |         | ***                                                                                                                                  |        |
|     |         | SECTION TROISIÈME.                                                                                                                   |        |
|     |         | ANALYSE DES SYLLOGISMES.                                                                                                             |        |
| Сн  | XXXII.  | Analyse générale en propositions, termes et<br>figures. — Dégagement des propositions;<br>dégagement des termes.                     | 1.49   |
|     |         |                                                                                                                                      |        |

| 358  | . 1     | PREMIERS ANALYTIQUES.                                                                                                    |             |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CH.  | XXXIII. | Quantité et ressemblance des termes.                                                                                     | Pages<br>15 |
| Сн   | XXXIV.  | Forme vicieuse des termes, abstraits au lieu                                                                             | •••         |
| (,n. | AAAIII  | d'être concrets.                                                                                                         | 150         |
| CH.  | XXXV.   | Les termes sont parfois des propositions                                                                                 |             |
|      |         | entières.                                                                                                                | 135         |
| Ch.  | XXXVI.  | Cas des termes.                                                                                                          | 160         |
| Си   | XXXVII. | Termes affectés de divers modes d'attribu-<br>tion.                                                                      | 162         |
| Cu.  | XXXXIII | . Des termes redoubles.                                                                                                  | 166         |
| Cn.  | XXXIX.  | Changements de mots utiles au dégagement                                                                                 |             |
| van. | AAAIA   | des termes.                                                                                                              | 169         |
| CH.  | XL.     | Règles des articles dans l'analyse.                                                                                      | 176         |
| Сн.  | XLI.    | Importance du signe de l'universalité dans<br>l'analyse. — Utilité des formules littérales.                              | 171         |
| Cit. | XLII.   | Analyse appliquée aux Syllogismes composés.                                                                              | 174         |
| Cit. | XLIII.  | Analyse appliquée à la réfutation des déli-<br>nitions.                                                                  | 175         |
| Си.  | MAN.    | L'Analyse est inapplicable aux Syllogismes<br>par réduction à l'absurde, et en général aux<br>Syllogismes hypothétiques. | 176         |
| Cn.  | XLV.    | Analyse d'une figure dans l'autre.                                                                                       | 179         |
| CH.  | XLVI.   | Analyse appliquée aux attributs indétermines .                                                                           |             |
|      |         | affirmatifs et négatifs, et aux oppositions                                                                              |             |
|      |         | - Comparaison de l'attribut négatif et de                                                                                |             |
|      |         | l'attribut indéterminé.                                                                                                  | 186         |

## LIVRE SECOND.

#### SECTION PREMIÈRE.

## PROPRIETES DE SYLLOGISME.

| Cn. | Pf. | Un même   | Syllogisme | peut | avoir | plusieurs |  |
|-----|-----|-----------|------------|------|-------|-----------|--|
|     |     | conclusio | ons.       |      |       |           |  |

|     |        | TABLE DES CHAPITRES.                                                                             | 359    |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Сн  | . 11.  | Conclusion vraie avec premisses fausses.  — Première figure.                                     | Pages. |
| Ся  | . 111. | Conclusion vraie avec premisses fausses. —<br>Seconde figure.                                    | 216    |
| Сн  | IV.    | Conclusion vraie avec premisses fausses. —<br>Troisième figure. — Remarques applicables          |        |
| -   |        | aux trois figures.                                                                               | 222    |
| Сн  |        | Démonstration circulaire. — Première figure.                                                     | 229    |
| Сн  |        | Démonstration circulaire.— Seconde figure.                                                       | 235    |
| Сн  | VII.   | Démonstration circulaire.—Troisième figure.  — Remarques applicables aux trois figures.          | 238    |
| Сн  | VIII.  | Conversion des Syllogismes - Première                                                            |        |
|     |        | figure.                                                                                          | 242    |
| Сн. | .,     | Conversion des Syllogismes – Seconde figure.                                                     | 248    |
| Сн  | х.     | Conversion des Syllogismes. — Troisième<br>figure. — Remarques applicables aux trois<br>figures. | 252    |
| Сн  | XI.    | Réduction à l'absurde Première figure.                                                           | 257    |
| Ся  | XII.   | Réduction à l'absurde. — Seconde figure.                                                         | 265    |
| CH. |        | Réduction à l'absurde. — Troisième figure.  Remarques applicables aux trois figures.             | 267    |
| CH. | XIV.   | Comparaison de la démonstration ostensive<br>et de la démonstration par réduction à              |        |
|     |        | l'absurde.                                                                                       | 270    |
| Си. | XV.    | Conclusion tiree de prémisses opposées dans<br>les trois figures.                                | 276    |
|     |        | . —                                                                                              |        |
|     |        | SECTION SECONDE.                                                                                 |        |
|     |        |                                                                                                  |        |
|     |        | VICES DU SYLLOGISME                                                                              |        |
| Cn. | XVI.   | De la Pétition de principe.                                                                      | 285    |
| CH. | XVII.  | De la Conclusion fausse mal justifiec.                                                           | 291    |
| Сн. | XVIII. | Du Raisonnement faux                                                                             | 298    |

| 360 |      | PREMIERS ANALYTIQUES.                   |       |
|-----|------|-----------------------------------------|-------|
|     |      |                                         | Pages |
| CH. | XIX. | Du Catasyllogisme.                      | 300   |
| Сн. | XX.  | De la Réfutation.                       | 303   |
| Сн. | XXI. | De l'Erreur et de ses diverses espèces. | 306   |
|     |      |                                         |       |

#### SECTION TROISIÈME.

#### REDUCTION DE TOUTES LES FORMES DE RAISONNEMENT AU SYLLOGISME.

| CH. | XXII.  | Règles de la réciprocité des termes.       | 317 |
|-----|--------|--------------------------------------------|-----|
| Cn. | XXIII. | De l'Induction.                            | 325 |
| Сн. | XXIV.  | De l'Exemple.                              | 330 |
| Сн  | XXV.   | De l'Abduction                             | 334 |
| Си. | XXVI.  | De l'Objection                             | 337 |
| Сн. | XXVII  | De l'Enthymème et du Syllogisme physiogno- | 242 |



# DES CHAPITRES DES PREMIERS ANALYTIQUES

# TABLE DES MATIÈRES

## DU SECOND VOLUME.

|                                              | Pog s.    |
|----------------------------------------------|-----------|
| Avertissement.                               | 1 à 111   |
| Plan général des Premiers Analytiques.       | v à LYIII |
| Premiers Analytiques.                        | 1 à 352   |
| Table des chapitres des Premiers Analytiques | 353 à 360 |
| Table des matières du second volume.         | 361       |

FIN DU SECOND VOLUME

5820152

-



- OELVRES D'ARISTOTE, traduites en français avec le teue arec en regan par M. Bantuktauv Saint-Hilatan.
  - LA LOGIQUE D'ARISTOTE, par M. RABTHÉLENT SAINT-HILLIAR, professeur de philosophie su Collège de France; Mémoire couronne en 1857
  - FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES, par M. Cornin 15 edit 2 v m 8, DSR 15 fr
  - NOUVELLES CONSIDERATIONS DE PHYSIQUE ET DI MORAL I L'HOMME, ouvrage posthume de Maine de Biran, publié par W Vic
  - DE LA METAPHYSIQI E D'ARISTOTE rapport ur le concours ouvertpa l'antique d'es. S'lencos morales et polluques, suivi d'un essat de traductio
- du toet du 18 Urt. de la Mesaphyaque, par M. COTRN. De dui. 17 Urb. dele.
  COURS D'HISTOIRE DE LA PHILISOPHIE MORALE au xvire siècle.
  Professe à la Faculté des Leures en 1819 et 1881, par M. Vez 1 ouvan.

   École semmaliste; publiée par M. E. Vacuumor, agregé docirur.
- MELANGES PHILOSOPHIQIES, & edition, retue et augmentee d'un no veau fragment, par M. Ta. Jotypnov, i vol. in-8 1838.
- ESQUINEN DE PHILOSOPHIE MORALE, par Degald-Syrwany, tradult de l'anglula par M. Tu. Jouyraon, avec une Preface du traducteur de édilion l'overse adont de la l'Estate de la little de la
- CRITIQUE DE LA RAISON PI RE, par M. Em. AANT trad de l'ellem. sur la 7e edit, par M. G.-J. Tissov., profess. de philosophio, i voi. la-c. 14 fr PRINCIPES MÉTAPHYSIQUES DE DRIFIT, suivis d'un projetede paix espébelle, par M. Em. Kant, et de l'analyse detaillée des deux outragres par
  - M. NELLES, trad. de l'attenund par M. L.-J. Tissor; t. vol. in. S. Tfr. 20c.

    PRINCIPES NETAPUNIQUES DE LA MURALE, par M. Es. Kant.

    26 l'illion sugmente, i d'une Analyse de l'ouvrage 25 d'une Analyse de l'ouvrage 25 d'une Analyse de la frince de la richo partique, par M. Mallays. de dur Traité de la marige de la frince de la richo partique, par M. Mallays. de dur Traité de la marie élémet-
- par M C-J Theor 1 vol. in-x. If 10 s MANIEL DE PHILOSOPHIE, par V 1-H Valente - training de lait man par M Poner profuseur suppleant a la l'aculté des Lettres et profuseur de philosophe un telle et Resident de la Confession de
- starts, out theped too instante, partic decicar payin Fairbair
  starts, and, de l'allem aur la 5e edit, par Ewita fittal, tit tim s
  to be forme est en vent

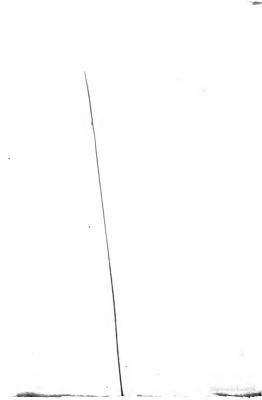

CF005685384





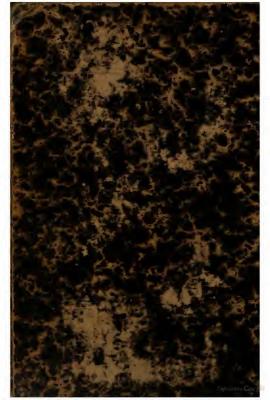